

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.197 2,00 euros Martes 27 de agosto de 2024

Edición Nacional

EL PERIÓDICO GLOBAL



El cine cutre, un clásico que está en alza -p32

# España eleva el gasto real en defensa más del 20% en dos años

 • El conflicto de Ucrania y el compromiso con la OTAN de llegar al 2% del PIB amplían el habitual desvío entre lo presupuestado y lo ejecutado ● Esta partida se suele dotar a la baja

### LAURA DELLE FEMMINE Madrid

El gasto real en defensa se ha disparado en España en los dos últimos años. La partida asignada al Ministerio de Defensa en las cuentas de 2022 se situaba en 10.155 millones de euros, pero la ejecución presupuestaria rebasó los 13.000 (casi un 30% más), según los datos de Hacienda. El año pasado, el Ejecutivo estimó 12.825 millones de gasto militar. Finalmente, los desembolsos rondaron los 15.000 millones, cerca de un 20%. Este incremento se explica por la guerra en Ucrania (re-

El valor en Bolsa de las grandes empresas de armamento sube casi un 60% con las dos guerras cientemente se anunció un envío de armas por 1.000 millones) y el compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa. Es habitual dotar a la baja esta partida para esquivar las presiones internas y luego ampliar el crédito. —P18 y 19

-EDITORIAL EN P8

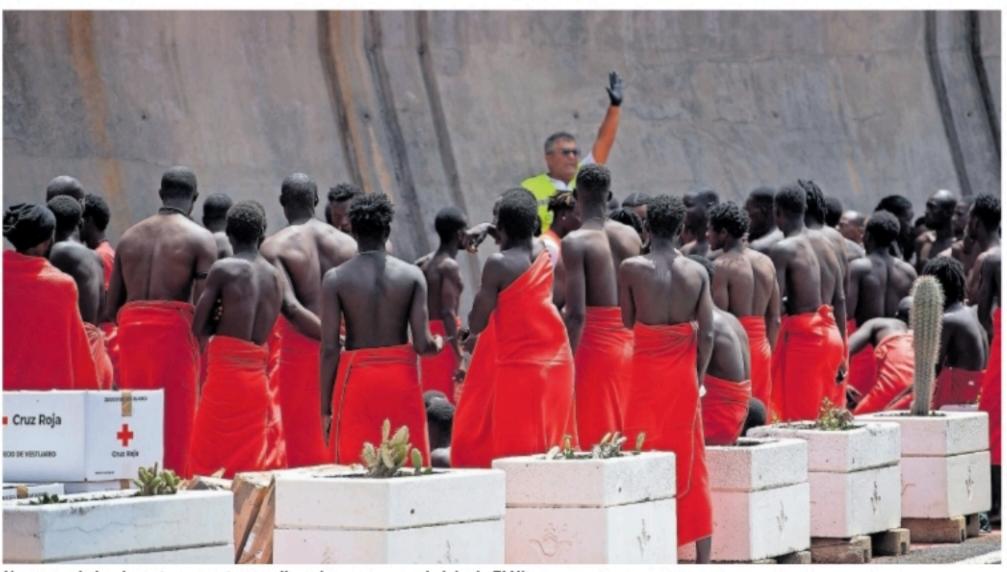

Un grupo de inmigrantes, ayer tras su llegada en cayuco a la isla de El Hierro. ANTONIO SEMPERE (EP)

# Sánchez inicia una gira por África para frenar la salida de cayucos

### MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy una gira por África que le va a llevar a Mauritania, Gambia y Senegal. El objetivo principal es frenar la ruta de los cayucos que saturan los centros de acogida de Canarias. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto, han llegado al archipiélago 340 embarcaciones (un 80,9% más que en el mismo periodo de 2023) y 22.304 inmigrantes irregulares (el 126% más). En las últimas semanas, el ritmo se ha ralentizado, pero el Gobierno teme que ahora lleguen más cayucos por la mejora de las condiciones

# PONTE A PRUEBA Crucigramas, sudokus y sopas de letras. Además, cada día descubre nuestra Palabra Secreta. Más juegos en: elpais.com/juegos EL PAÍS

# Putin castiga a Ucrania con uno de los mayores bombardeos desde la invasión

El ataque masivo daña infraestructuras energéticas

### CRISTIAN SEGURA Poltava, enviado especial

La Rusia de Vladímir Putin lanzó ayer uno de los mayores bombardeos contra Ucrania desde que empezó la guerra hace dos años y medio. El ataque masivo con más de 100 misiles y un centenar de drones castigó infraestructuras energéticas en 15 provincias y causó al menos cinco muertos. Kiev fue uno de los objetivos del Kremlin. Una de las principales centrales hidroeléctricas de la capital resultó dañada. —P3

# La represión de Maduro pone a la oposición contra las cuerdas

### ALONSO MOLEIRO Caracas

La represión en Venezuela está poniendo contra las cuerdas a la oposición. Se trata de una ofensiva política, legal y en las calles bajo la consigna de "furia bolivariana". El candidato opositor, Edmundo González, no acudió ayer a declarar ante la Fiscalía, que le investiga por conspiración y desacato y le ha vuelto a citar hoy. Mañana está convocada una manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro. —P6

# **Alemania**

Scholz promete intensificar las deportaciones tras el atentado yihadista -P2

# Cataluña

Illa rescata a Trapero para dirigir los Mossos y frenar la crisis interna —P13 2 INTERNACIONAL EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# El atentado de Solingen amenaza con impulsar a la ultraderecha en Alemania

El canciller promete intensificar las deportaciones y reducir las entradas irregulares seis días antes de los comicios en Turingia y Sajonia, en los que AfD parte como favorito

### ELENA G. SEVILLANO Berlín

El atentado de Solingen ha conmocionado a Alemania, que no sufría un ataque islamista tan grave desde el que causó 12 muertes en un mercadillo navideño de Berlín en diciembre de 2016. El viernes por la noche, un hombre la emprendió a cuchilladas de forma indiscriminada contra los asistentes de uno de los conciertos que la ciudad había organizado para celebrar los 650 años de su fundación. Mató a tres personas e hirió de gravedad a otras cinco. El hecho de que el autor confeso sea un refugiado sirio de 26 años ha avivado el debate sobre la seguridad y la política migratoria en un momento extremadamente sensible: este domingo se celebran unas elecciones regionales clave en las que la ultraderecha parte como favorita.

Tras la conmoción inicial, llega la búsqueda de explicaciones y de consecuencias. El debate gira en torno a la migración como un riesgo para la seguridad del país y se mezcla con la impresión de que esta atmósfera puede dar alas a Alternativa para Alemania (AfD), un partido xenófobo que ha hecho de las consignas antiinmigración el eje de la campaña. La formación ha tratado de sacar partido del atentado incluso antes de que se conociera cualquier dato sobre el agresor. "Höcke o Solingen", es el lema que enarbola AfD, en referencia a Björn Höcke, líder del partido en Turingia y representante del ala más radical que, a las pocas horas del ataque, cuando todavía no se sabía nada sobre el agresor, llamó así a votar a su partido: "Liberaos, ¡acabad de una vez con la aberración del multiculturalismo forzado!".

# Homenaje a las víctimas

El canciller alemán, Olaf Scholz, prometió ayer desde Solingen intensificar las deportaciones y reducir el número de entradas irregulares en el país. "Haremos todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden permanecer en Alemania sean repatriados", aseguró con gesto serio en esta localidad de 160.000 habitantes del oeste del país, donde rindió homenaje a las víctimas. "Siento ira, mi ira se dirige contra los islamistas. Tienen que saber que no cejaremos en su persecución", aseguró el político socialdemócrata tras depositar una rosa blanca junto a los ramos de flores y las velas que los habitantes de Solingen han ido acumu-



Scholz depositaba ayer una rosa blanca cerca del lugar del atentado en Solingen. T. BANNEYER (AP/LAPRESSE)

lando cerca de la plaza donde se produjo el apuñalamiento.

La ultraderechista AfD centra su discurso en los fallos de la política migratoria y relaciona directamente a los refugiados con la violencia. Ha culpado al resto de los partidos del atentado y se arroga ser la única formación que "hará algo" para evitar casos como el de la deportación fallida del presunto asesino. Según las encuestas -todas previas al ataque en Solingen-, la formación parte como favorita o está empatada con la segunda fuerza (la conservadora CDU) en los tres Estados federados que celebran elecciones en septiembre (Turingia y Sajonia, el día 1; Brandeburgo, el 22). La victoria de la formación, vigilada por los servicios secretos por su extremismo, generaría un terremoto político de consecuencias desconocidas. AfD ha conseguido alcaldías y pequeños distritos rurales, pero nunca ha logrado ser

la fuerza más votada en uno de los 16 *länder* alemanes.

Los expertos tratan de responder a la pregunta de si Solingen puede dar alas a AfD, que ronda el 30% de intención de voto en los últimos pronósticos, y aumentar su ventaja. "Ese peligro existe", aseguró ayer Matthias Quent, sociólogo especializado en ultraderecha en la televisión pública. "AfD alcanzó un máximo en las encuestas del 35%-36% en el otoño-invierno del año pasado, que se había invertido tras la ola de protestas democráticas de principios de año", explicó.

En enero, los alemanes salieron de forma masiva a la calle para mostrar su repulsa por la reunión que AfD celebró con neonazis en la que se habló de un plan para expulsar a millones de extranjeros. El atentado de Solingen podría devolver ese apoyo: "Esta incertidumbre, pero también la agitación, pueden por supuesto tener un impacto en el resultado de las elecciones", apuntó Ouent.

El presunto asesino ni siquiera tendría que estar en Alemania. Issa al H. llegó en diciembre de 2022 después de entrar en la Unión Europea a través de Bulgaria. Debería haber abandonado el país el año pasado, cuando las autoridades emitieron una orden de deportación contra él. No pudo ejecutarse porque no lo encontraron cuando fueron a buscarlo al centro de acogida para

Scholz declara su "ira" contra los terroristas y dice que serán perseguidos

Los ultras, que lideran las encuestas, culpan al resto de los partidos del ataque refugiados donde residía. ¿Cómo ha podido suceder?, se preguntaban ayer los medios de comunicación mientras la oposición calificaba de "fracasada" la política migratoria de Scholz.

Lo ocurrido con Issa al H. ha sido muy común en Alemania en los últimos años. Las deportaciones se anuncian previamente a los afectados, que en muchos casos simplemente se ausentan de su domicilio para evitarlas. Dos de cada tres intentos de deportación fracasan, según datos del Ministerio del Interior alemán, que hace meses anunció una reforma legal para dar más atribuciones a la policía, como registrar otras habitaciones de los centros de acogida o presentarse sin previo aviso para impedir que los afectados se den a la fuga.

## Presión migratoria

"Tenemos que empezar a deportar a gran escala", anunció en la portada de una revista Scholz en octubre del año pasado, cuando los municipios alemanes empezaron a plantarse ante la imposibilidad de acoger a más refugiados. El número de entradas irregulares no dejaba de crecer, y se sumaba a la presión para los servicios públicos que supone el millón largo de personas que huyeron de la guerra en Ucrania y se han instalado en Alemania.

El Gobierno anunció también su intención de deportar a Siria y Afganistán, países considerados inseguros, después de que un afgano matara a cuchilladas a un policía en Mannheim en junio pasado. En la práctica, aplicar esas deportaciones masivas o enviar a los refugiados a Siria y Afganistán ha demostrado ser muy complicado. Para empezar, Berlín no mantiene relaciones diplomáticas ni con los talibanes en Kabul ni con el Gobierno del presidente sirio, Bachar el Asad. Hace meses que el Ministerio de Exteriores negocia con otras capitales para expulsar a afganos a terceros países, pero esa solución, de conseguirse, llevará tiempo.

El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, ha criticado duramente a la coalición por estar semanas debatiendo sobre cómo evitar la presencia de cuchillos en las calles. El aumento de los ataques con arma blanca en los últimos meses había provocado que la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, anunciara mano dura y la prohibición, entre otras cosas, de portar navajas de más de seis centímetros de hoja (actualmente el límite son 12).

"El problema no son los cuchillos, sino las personas que andan por ahí con ellos", aseguró el presidente de la CDU. "En la mayoría de los casos, se trata de refugiados, y la mayoría de los delitos obedecen a motivos islamistas", añadió. Merz pidió no aceptar a más refugiados de Siria y Afganistán y empezar a deportar masivamente a los que ya están en Alemania y no tienen derecho a permanecer en el país.



Dos hombres junto a una bolsa con restos humanos ayer en Zaporiyia, al sur de Ucrania, objetivo de los ataques rusos. EP

# Rusia castiga a Ucrania con un bombardeo masivo

El ataque golpea las infraestructuras energéticas de 15 regiones del país

## CRISTIAN SEGURA Poltava, enviado especial

Ucrania sufrió ayer uno de los mayores bombardeos rusos de la guerra por un ataque combinado de más de 100 misiles y un centenar de drones bomba que ha causado graves daños en el sistema energético de 15 provincias. Los servicios de emergencia ucranios han informado de una treintena de heridos y cinco muertos.

La operación rusa ha durado unas 10 horas y en ella han participado 17 bombarderos y cuatro buques en el mar Negro que han disparado misiles de crucero Kalibr. El ataque incluso ha apuntado a la provincia de Transcapartia, en el oeste del país, que en los dos años y medio que dura la guerra solo había sido alcanzada un par de veces. Las Fuerzas Aéreas ucranias han informado

del derribo de 102 de 117 misiles disparados por Moscú y de 99 de 109 drones.

Los cortes en el suministro eléctrico y de agua se han instaurado en todo el país. En la ciudad de Poltava, que no ha sido atacada, la interrupción de ambos servicios se ha aplicado de forma generalizada. El ataque ruso ha sido de tal envergadura que en múltiples aldeas de toda Ucrania, también en Poltava, se han visto los drones bomba Shahed y los cohetes volando en dirección a las ciudades objetivo. EL PAÍS ha podido observar dos Shahed sobrevolando la comarca de Mírgorod hasta que, en su aproximación a la capital de este distrito, han sido abatidos por ametralladoras antiaéreas.

El Gobierno ucranio había planeado volver a exportar electricidad a finales de agosto tras dos meses en los que se habían reducido los ataques rusos a su red eléctrica, en buena parte gracias al refuerzo de los sistemas antiaéreos ucranios tras un incremento de la ayuda de sus aliados internacionales. El plan de exportar ha sido revertido, y

Moldavia, que está conectada a la red ucrania, ha sufrido interrupciones en el servicio. Otro efecto del bombardeo en el exterior de Ucrania ha sido la entrada en el espacio aéreo polaco de un dron bomba ruso Shahed.

Kiev ha sido uno de los principales objetivos del Kremlin. Una de las principales centrales hidroeléctricas de la capital, la de Víshgorod, ha sido dañada, así como otra infraestructura en la ciudad: un misil ruso ha impactado en la presa de Víshgorod, que regula el agua del mayor embalse del río Dniéper a su paso por la capital. Las autoridades han asegurado que es imposible destruir este dique con misiles. Su derribo causaría una catástrofe en Kiev.

El bombardeo ha seguido la táctica que las Fuerzas Aéreas rusas han ido perfeccionando a lo largo del año. Esta busca desbordar las defensas antiaéreas haciendo coincidir en el espacio aéreo ucranio, al mismo tiempo los drones bomba Shahed con misiles balísticos y de crucero. Los cohetes han seguido trayectorias de distracción, cambiando su rumbo en varias ocasiones para confundir a las defensas antiaéreas.

Los líderes políticos de Ucrania han subrayado que para detener una agresión de esta magnitud necesitan utilizar los misiles de largo alcance aportados por las fuerzas de la OTAN en territorio ruso. Los bombarderos rusos disparan sus armas a cientos de kilómetros de Ucrania y el presidente Volodímir Zelenski ha inKiev informa del derribo de 102 misiles y de 99 drones lanzados por Moscú

Zelenski pide a los países aliados que le dejen usar sus armas de largo alcance

sistido en la necesidad de poder atacar sus aeródromos o incluso abatirlos en el aire: "[El presidente ruso, Vladímir] Putin solo puede actuar dentro de los límites que el mundo le marca. La debilidad y respuestas inadecuadas alimentan el terror. Cada líder, cada uno de nuestros socios, sabe qué acciones decisivas son necesarias para terminar esta guerra de forma justa. Ucrania no puede ser limitada en su capacidad de largo alcance cuando los terroristas no afrontan estas restricciones". Zelenski ha mencionado en concreto a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que impiden a Kiev utilizar en Rusia sus misiles de largo alcance ATACMS y los Storm Shadow/Scalp.

Pese a su limitación con misiles de largo alcance, Ucrania está intensificando su capacidad de golpear objetivos en Rusia a cientos de kilómetros de su frontera con drones bomba. Unos aparatos no tripulados dañaron en la mañana de ayer una refinería de crudo en la provincia rusa de Omsk, a 2.300 kilómetros de Ucrania. En las últimas 24 horas también ha sufrido un ataque la base de las Fuerzas Aéreas rusas en la provincia de Sarátov y también uno de los drones ucranios ha impactado contra un rascacielos de viviendas.

"La voluntad de destruir nuestra industria energética le va a costar caro a Rusia: su propia infraestructura", amenazó en su cuenta de Telegram el jefe de la oficina del presidente ucranio, Andrii Yermak.

El sábado, día en el que se conmemoraba la independencia de Ucrania, Zelenski anunció que uno de los ataques recientes contra las posiciones rusas se llevó a cabo con un nuevo dron misil a reacción capaz de recorrer cientos de kilómetros. También el sábado, un misil ruso Iskander destruyó un hotel en Kramatorsk en el que se hospedaba un equipo de la agencia de noticias Reuters. El asesor de seguridad del grupo resultó muerto y dos periodistas fueron heridos.

## La respuesta del Kremlin

El Kremlin había enviado mensajes en las dos últimas semanas de que respondería con dureza a la ofensiva ucrania en la provincia rusa de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han tomado desde el 6 de agosto el control de cerca de un centenar de aldeas rusas en esta región.

Zelenski ha reclamado a sus vecinos y aliados en la OTAN que apoyen con su fuerza aérea para abatir misiles y drones rusos. El jefe de Estado ucranio ha vuelto a recordar que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han intervenido en la defensa aérea de Israel cuando Irán la atacó el pasado abril. "Podríamos hacer mucho en Ucrania para proteger vidas si la aviación de nuestros vecinos europeos operara en coordinación con nuestros F-16 y nuestros sistemas de defensa aérea", ha afirmado Zelenski en un comunicado. "Si esta unidad ha sido efectiva en Oriente Próximo. también debe funcionar en Europa. La vida tiene el mismo valor en todas partes", ha advertido.

La principal preocupación actual es evaluar los daños causados por el ataque, según ha informado la empresa estatal Ukrenergo, responsable de la gestión de la red eléctrica. Los bombardeos rusos contra el sistema energético ucranio dejaron al país en primavera con cortes diarios de luz de más de seis horas. El Gobierno advirtió que el invierno sería el peor en lo que va de guerra, con interrupciones de la luz y otros servicios en los que la electricidad es fundamental que podían superar las 10 horas.

Los meses de verano, en los que los misiles rusos redujeron su destrucción en centrales y subestaciones eléctricas, dieron esperanza a los ucranios de que la próxima temporada de frío transcurriera sin tantas penurias. Una esperanza que ayer quedó hecha añicos.

# Putin vuelve al Cáucaso para distraer la atención de la guerra de Ucrania

Con las visitas a Osetia del Norte y Chechenia, el presidente ruso busca consolidar el apoyo de estas regiones para combatir el "terrorismo" de Kiev

### Análisis

### PILAR BONET

La incursión de Ucrania en territorio de Rusia ha hecho que los ciudadanos de este país sientan más cercana la realidad de la guerra y sus inciertas secuelas. En público, no obstante, el presidente Vladímir Putin actúa como si la extensión de la contienda este agosto fuera un suceso menor.

En vez de acercarse al frente y solidarizarse con sus conciudadanos en las regiones afectadas (las fronterizas Kursk,
Briansk y Bélgorod), Putin, comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia,
viajó la semana pasada por el Cáucaso. Allí,
rememoró antiguos sucesos —el asalto terrorista a la escuela de Beslán en Osetia
del Norte el 1 de septiembre de 2004—
y confraternizó con Ramzán Kadírov, el
máximo dirigente del régimen nepotista
y arcaico instaurado en Chechenia (un territorio de tradiciones musulmanas) por
Moscú tras dos guerras contra el independentismo local.

Para designar el conflicto con Ucrania, Putin rehúsa la palabra "guerra" y quienes emplean este término en Rusia pueden ser condenados a penas de prisión por los tribunales. En las reuniones con mandos militares y civiles mantenidas desde el 6 de agosto, el presidente ha etiquetado la incursión ucrania como "otra gran provocación" y "los acontecimientos en la región de Kursk".

La terminología oficial rusa ha separado los sucesos de una misma guerra en dos categorías: los combates en territorio de Rusia son una "operación antiterrorista" y la invasión rusa de Ucrania, una "Operación Militar Especial (OME)". Aparte de fragmentar y rebajar la percepción del conflicto, el juego de términos permite también zafarse de exigencias formales que la "guerra" plantearía en el estatus de los prisioneros y en las reglas del juego bélico, por ejemplo. Hoy por hoy, Rusia puede tratar como delincuentes comunes a los combatientes por Ucrania.

El 20 de agosto, Putin visitó Beslán, el escenario del ataque terrorista de septiembre de 2004 que culminó con 334 muertos (de ellos, 186 niños). Allí, el presidente acudió a la escuela asaltada, así como al cementerio donde están sepultadas las víctimas, y se entrevistó con la asociación de madres. En los casi 20 años transcurridos desde el atentado, el presidente había hecho dos viajes relámpago a Beslán. En la noche del 3 al 4 de septiembre de 2004, cuando visitó a las víctimas hospitalizadas, y en 2008.

En 2004, en Beslán, Putin consideró que la lucha contra el terrorismo debía ser una "tarea común de todo el Estado" para la que había que "movilizar todos los recursos" y recurrir a la cooperación in-



Putin y Kadírov, con armas incautadas en Ucrania, el martes en Gudermés. V. P. (AP/LAPRESSE)

ternacional. Por entonces, aún no se había extinguido la solidaridad rusa ante el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Ahora, el clima es otro. "Sabemos bien que desde el extranjero no solo intentaron justificar ese horrible crimen (la matanza en Beslán), sino que ayudaron a los terroristas, desde el punto de vista moral, político, informativo, financiero y militar", dijo el mandatario ruso en Beslán, como si hubiera olvidado que el brutal asalto de la escuela provocó una rotunda y generalizada condena internacional y numerosos y emotivos gestos de solidaridad en todo el mundo.

Beslán ha servido a Putin para trazar un paralelo entre el acto terrorista de 2004 y la incursión ucrania en Rusia. "Nuestros adversarios y enemigos (...) continúan con su intento de desestabilizar nuestro país. Es evidente. Y al igual que luchamos contra los terroristas, tenemos que luchar hoy contra los que cometen delitos en las regiones de Kursk, Donbás y Novorossiya El mandatario del Kremlin traza un paralelismo entre el atentado de Beslán de 2004 y la incursión ucrania en Rusia

El líder checheno Kadírov ofrece a Moscú "decenas de miles de combatientes" para reforzar el frente bélico (concepto histórico-administrativo ruso de las regiones orientales y meridionales de Ucrania en el imperio ruso)". "Y del mismo modo que en la lucha contra el terrorismo logramos nuestros objetivos, conseguiremos estos objetivos también en esta dirección, en la lucha contra los neonazis, y sin duda castigaremos a los delincuentes", sentenció el líder del Kremlin.

En 2004, con el argumento de querer reforzar el legislativo para luchar contra el terror, Putin sustituyó el sistema de elección de gobernadores provinciales vigente hasta entonces por otro basado en su propia designación. Nada indicaba que el carácter electo de los gobernadores hubiera influido de algún modo en la prevención o las consecuencias del atentado, pero Putin utilizó la toma de la escuela para ejercer un mayor control del sistema político ruso.

En Chechenia, adonde acudió también el 20 de agosto, tras visitar Osetia del Norte, Putin manifestó su apoyo a Ramzán Kadírov, el líder de un régimen patriarcal y autoritario, que lleva a extremos la arbitrariedad legal imperante en Rusia

En la ciudad chechena de Gudermés, en una universidad fundada para preparar cuerpos de asalto, Putin -desde una tribuna-, aplaudió a Adam Kadírov, hijo de Ramzán. Adam, que a sus 16 años ya dirige el servicio de seguridad de su padre, realizó una demostración de tiro al blanco con metralleta para el líder ruso. En 2023, ese mismo adolescente se ensañó a patadas y a puñetazos con Nikita Zhurabel, un ruso de 19 años acusado de haber quemado un Corán. La agresión sucedió en un centro de detención preventiva de Chechenia al que el preso, indefenso frente a su consentido agresor, había sido trasladado desde la provincia rusa de Volgogrado, donde ocurrió la quema, por orden del jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, y para que fuera juzgado por los musulmanes ofendidos. Ninguno de los funcionarios acompañantes de Adam intentó frenar la vil paliza, ampliamente difundida en vídeo.

El chico fue condecorado como "héroe de Chechenia" y elogiado por su padre y por otros dirigentes de territorios rusos con mayoría musulmana. La situación era escandalosa para la autoestima de los altos representantes de la justicia rusa, pero estos guardaron un cobarde silencio. Los intentos de sacar al detenido de Chechenia y trasladarlo "a un lugar más seguro" no dieron resultado, según contó a esta periodista Eva Merkácheva, miembro del Consejo de Derechos Humanos del presidente de Rusia, que interpeló a la Fiscalía y el Servicio Penitenciario de Rusia sobre el caso.

En las informaciones sobre la visita de Putin a Chechenia (la primera oficial en 13 años) difundidas por la página oficial del Kremlin, no se muestra cómo el presidente aplaude a Adam Kadírov ni tampoco cómo besa un ejemplar del Corán durante la inauguración de una mezquita, imágenes ambas que sí fueron difundidas por redes sociales. A cambio de su fidelidad, Putin ha permitido a Kadírov disponer de un ejército propio. Según la página de web del Kremlin, el líder de Chechenia le recordó a Putin que su república participa activamente en la Operación Militar Especial en Ucrania. "Desde el principio enviamos a la zona de la OME más de 47.000 combatientes, entre ellos cerca de 19.000 voluntarios", dijo. "Hemos formado una reserva de varias decenas de miles de combatientes entrenados y equipados, dispuestos a acudir a la zona de la OME en cuanto usted se lo ordene", subrayó el líder caucásico al jefe del Estado. Y sentenció: "No le defraudaremos [...]. Estamos dispuestos a cumplir cualquier orden suya".

# Macron rechaza un Gobierno del Nuevo Frente Popular en nombre de la "estabilidad institucional"

El presidente francés abre una nueva ronda de consultas e insta a socialistas, comunistas y ecologistas a cooperar con las otras fuerzas

### SARA GONZÁLEZ París

El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó ayer nombrar como primera ministra a Lucie Castets, la candidata del Nuevo Frente Popular (NFP), en nombre de la "estabilidad institucional". Tras concluir su primera ronda de consultas políticas, que proseguirá el martes, argumentó que un Gobierno de la alianza izquierdista, que agrupa a la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), socialistas, ecologistas y comunistas, "sería inmediatamente censurado" por los otros grupos parlamentarios. La coalición obtuvo el mayor número de escaños tras la segunda vuelta de las legislativas anticipadas del 7 de

julio, que sumieron a Francia en el bloqueo, con un hemiciclo sin mayoría absoluta.

"Al término de las consultas, el presidente de la República constató que un Gobierno basado únicamente en el programa y los partidos propuestos por la alianza con más diputados, el Nuevo Frente Popular, sería inmediatamente censurado por todos los grupos representados en la Asamblea Nacional", señaló el Elíseo en un comunicado, que también insta a los socialistas, ecologistas y comunistas a "cooperar con las otras fuerzas políticas".

En los últimos días, el bloque macronista, la derecha tradicional y la extrema derecha han insistido en que votarían una moción de censura contra un Gobierno del NFP, no solo por incluir ministros de la izquierda radical de La Francia Insumisa, sino por su programa. La coalición de izquierdas propone, entre otras medidas, derogar la reforma de las pensiones de Macron, que aumentó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, y elevar el salario mínimo a 1.600 euros (ahora son 1.400).

En Francia no hay votación de investidura al jefe del Ejecutivo. El primer ministro, nombrado por el presidente, gobierna a menos que una mayoría de la Asamblea lo haga caer. Los dirigentes del NFP, que se creó para hacer frente a la extrema derecha, reaccionaron de inmediato. El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, anunció que su partido —el que más pesa en la alianza- presentará una moción para destituir al presidente. El procedimiento, sin embargo, tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que necesita el respaldo de dos tercios de los escaños de cada Cámara.

El político multiplicó las presiones para el nombramiento de Castets el fin de semana y preguntó al bloque macronista y a la derecha si dejaría de haber un veto a un Gobierno de izquierdas si su formación aceptara no entrar en él. "Si responden que no, podremos decir que los ministros insumisos son simplemente un pretexto, y que lo que ustedes no quieren es el programa" del NFP, señaló en una entrevista televisiva.



Macron ofrecía el domingo un discurso en París. T. SUÁREZ (AP/LAPRESSE)

La alianza de izquierdas reclamaba las llaves del Gobierno al obtener 193 escaños de los 577 de la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento. El bloque presidencial, formado por tres partidos de centro y centroderecha, obtuvo 166; y el ultraderechista Reagrupamiento Nacional, 126. Macron, sin embargo, considera que nadie cuenta con mayoría suficiente y que debe formarse una coalición con diputados del centro, la izquierda y la derecha moderadas.

El objetivo es obtener una "mayoría sólida" y "necesariamente plural", recalcó Macron.

Marine Tondelier, la secretaria nacional del partido ecologista, tachó el comunicado de "vergüenza". "Invocar la estabilidad cuando se ha disuelto el Gobierno sin consulta alguna y cuando se niega a aceptar los resultados de unas elecciones a las que el pueblo francés ha acudido de forma numerosa es una irresponsabilidad democrática peligrosa", tuiteó.

El secretario nacional del partido comunista, Fabien Roussel, dijo que no acudirá a las nuevas consultas de Macron.



Ben Gvir dice que levantaría una sinagoga en la Explanada de las Mezquitas, en plena negociación sobre Gaza en Egipto

# Un ministro israelí ultra enciende los ánimos de sus aliados árabes

### ANTONIO PITA Jerusalén

Antes de que, a finales de 2022, un Benjamín Netanyahu necesitado de apoyos para regresar al poder le confeccionase una cartera a medida con competencias ampliadas, el ultraderechista Itamar Ben Gvir ya había dejado muy clara su oposición al denominado statu quo en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, uno de los sitios más sensibles y explosivos del conflicto de Oriente Próximo. Tercer punto más importante para el islam (tras La Meca y Medina), es lugar de rezo y presencia musulmana casi ininterrumpida en los últimos 1.300 años. En hebreo se conoce como Monte del Templo, por los dos templos judíos que albergó hace entre 2.000 y 3.000 años, aproximadamente.

Desde 1967, tras la conquista de la parte oriental de la ciudad por el ejército israelí en la Guerra de los Seis Días, unos acuerdos verbales dejan la administración en manos del Waqf —una fundación religiosa bajo tutela de la monarquía jordana— y reservan el rezo a los musulmanes, mientras que los judíos lo hacen en el Muro de las Lamentaciones, único reducto del segundo templo bíblico. Esa situación es con la que el hoy ministro de Seguridad Nacional israelí quiere acabar.

Ben Gvir, cuya cartera incluye la policía (con presencia en los accesos y en el interior de la Explanada), acumula en estos dos años provocadoras declaraciones y visitas que las propias fuerzas de seguridad israelíes ven como gasolina a un fuego ya bien ardiente. Como si fuese un ritual, acaban con Netanyahu emitiendo un comunicado —dirigido principalmente a tranquilizar a un país clave en el asunto, Jordania— dejando claro que el "statu quo no ha cambiado" y que solo él decide al respecto.

Ayer, sin embargo, Ben Gvir echó particularmente leña al fuego, al asegurar que levantaría allí una sinagoga. Durante una entrevista con la radio militar israelí, Galei Tzahal, insistió en que tiene dada la orden a los policías de no hacer cumplir el statu quo.
"No habrá discriminación, no habrá racismo. ¿Un musulmán puede rezar, pero un judío no? Es una 
política racista", señaló. "Para mí, 
un judío no va a tener miedo a rezar. ¿Por qué? ¿Porque le moles-

ta a Hamás? ¿Los que violaron a nuestras mujeres y a nuestros bebés? [...] No podemos rendirnos a Hamás, ni al Waqf", dijo. Ben Gvir se agarraba a que discriminar por motivos religiosos es ilegal, obviando que es sabido que el statu quo no está inscrito en el ordenamiento jurídico.

En un momento de la entrevista, los periodistas preguntan cómo los policías en el lugar tendrán claro si permitir el rezo judío como les dicta el ministro del ramo— o seguir el statu quo, cuya vigencia defiende Netanyahu, jerárquicamente por encima. Ben Gvir responde:

—No es que haga todo lo que quiero. Si por mí fuera, hace tiempo que ondearía allí la bandera de Israel. Toda esta guerra es una guerra por el Monte del Templo.

—¿Construiría una sinagoga allí?

-Sí, sí, sí

Netanyahu reaccionó emitiendo el comunicado de rigor, sin mencionar a Ben Gvir, para recordar que "el statu quo oficial" en la Explanada "no ha cambiado". Insuficiente, para el ministro de Interior, Moshe Arbel, que pide que lo cese por el "precio en sangre" que puede tener. El titular de Defensa, Yoav Gallant (que tiene una mala relación con Ben Gvir), lamentó una postura tan "peligrosa, innecesaria e irresponsable".

Arbel también señaló que los "comentarios irresponsables" dificultan la "alianza estratégica de Estados musulmanes contra el malvado eje iraní" que Israel trata de construir informalmente, con Jordania como pieza clave. Con un acuerdo de paz con Israel desde 1994, es el único país árabe que le ayudó el pasado abril a interceptar los más de 300 misiles y drones que lanzó Teherán, en represalia por el asesinato de sus mandos militares en un edificio consular en Damasco. Amán ha mostrado su enfado, con notas de protesta, por los ataques desde el seno del Gobierno de Netanyahu al papel del Waqf y los intentos por cambiarlo.

La crítica del titular de Interior tiene un trasfondo religioso. Es del partido ultraortodoxo sefardí Shas, que se adhiere al antiguo consenso rabínico que prohíbe las visitas, por el carácter sagrado de los antiguos templos judíos. En cambio, Ben Gvir pertenece al nacionalismo religioso



MOHAMMED SALEM (REUTERS)

# Otro desplazamiento forzoso en la Franja

Decenas de miles de personas abandonaban ayer Deir al Balah, en el centro de Gaza, en el enésimo desplazamiento ordenado por Israel. Médicos sin Fronteras se plantea suspender el cuidado a heridos y dedicarse a salvar vidas. En la imagen dos palestinos lloraban en el hospital Nasser, en Jan Yunis.

más radical, conectado con los movimientos que desafían el statu quo y fuerza motriz del incremento de visitas en grupo, aprovechando las pocas horas en que pueden entrar no musulmanes.

Las palabras no han pasado inadvertidas en el mundo árabe-musulmán. Los medios se han hecho eco, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina las calificó de "muy graves" y Hamás ha pedido "más resistencia" a los palestinos de Cisjordania e Israel "para proteger los lugares sagrados", presentándolo erróneamente como un plan para "construir una sinagoga dentro de la mezquita de Al Aqsa".

Aunque Ben Gvir no determine la política oficial, crece desde hace años la sensación entre los palestinos de que Al Aqsa —como se refieren a todo el compleEl titular de Seguridad Nacional es un nacionalista religioso radical

# Interior pide su cese por el "precio en sangre" de sus comentarios

jo— "está en peligro". En sus redes circulan cada vez más vídeos de grupos de judíos rezando allí También es inédito el número de ministros que aboga por acabar con las normas no escritas que rigen en la Explanada y hasta desmantelar los edificios de culto musulmán y edificar un tercer templo judío. La polémica se produce mientras otro país árabe de Oriente Próximo en paz con Israel, Egipto, alberga el diálogo de un alto el fuego en Gaza, donde el ejército israelí ordenó ayer el enésimo desplazamiento forzoso para la población.

Las esperanzas de que el diálogo, iniciado hace dos semanas en Doha (la capital catarí) y que sigue ahora en El Cairo, alumbre un acuerdo se ha ido desvaneciendo con el paso de los días, aunque el tercer mediador (EE UU) subrayó ayer que está siendo "constructivo". Su secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que trabajan "frenéticamente" para cerrar un acuerdo "definitivo y aplicable". "El proceso seguirá en los próximos días a través de grupos de trabajo para abordar más los asuntos y detalles pendientes". EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

INTERNACIONAL



Nicolás Maduro, el sábado en Caracas, en una imagen distribuida por el Gobierno de Venezuela.

El chavismo logra inhibir a sus críticos con una dura andanada legal, política y represiva facilitada por su control total del poder

# Maduro pone a la oposición venezolana contra las cuerdas

ALONSO MOLEIRO

A punto de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el país vive sumido en un callejón sin salida de dimensiones desconocidas tras decenas de crisis. La oposición y parte de la comunidad internacional denuncian la falta de transparencia e irregularidades en la controvertida victoria que otorgó el oficialismo a Nicolás Maduro. La iniciativa de la oposición de publicar actas para dar por ganador a Edmundo González comienza a diluirse ante la arremetida del régimen bajo la consigna de "furia bolivariana". La andanada legal, política y represiva en las calles y en el sector de las comunicaciones ha logrado inhibir a la oposición.

El último capítulo de esta respuesta masiva de fuerza permanece activa. Ayer, el candidato opositor no asistió a declarar ante la Fiscalía y recibió una nueva citación para hoy. González enfrenta una investigación por la publicación en internet de las copias de las actas electorales que prueban su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El diplomático que sustituyó a María Corina Machado en las papeletas ya había criticado el domingo en un video publicado en sus redes sociales a la Fiscalía tras la citación. "El ministerio público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos", expresó en la grabación, en la que cargó contra el fiscal Tarek William Saab, que el viernes había adelantado esa citación. "Se ha comportado reiteradamente como un acusador político", dijo. "Condena por anticipado y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso".

Tanto Edmundo González como María Corina Machado, la líder de la oposición que fue inhabilitada para ser candidata, están arrinconados ante una arremetida represiva que tiene estupefacta a la población. Desde hace días, de puerta para afuera mantienen una estrategia que se repite: han reivindicado de nuevo su victoria electoral, han agradecido las expresiones de apoyo y solidaridad de la comunidad internacional y han convocado a una nueva manifestación en las calles para mañana, un mes después de los comicios. En el contexto actual, nadie sabe de horas ni lugares hasta muy poco antes de la concentración, que en estas semanas ha sido acogida con fervor por la población. Los dirigentes están a resguardo, la gente no quiere reunirse, nadie quiere declarar, muchos prefieren no salir a maEl Gobierno ha recuperado la consigna de la 'furia bolivariana'

Los antichavistas están a resguardo, la gente no quiere reunirse ni declarar nifestarse. Aumentan la ansiedad y las especulaciones. Pero el llamamiento está hecho.

La denominada "furia bolivariana" es un dispositivo de alerta social que activan los mandos
revolucionarios cuando advierten una amenaza que los pueda
sacar del poder. Decretada como
una consigna por Maduro, emergió como una respuesta del chavismo, especialmente a las sanciones del Gobierno de Estados
Unidos en 2019, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino y en el marco del
derrumbe económico del país y
el agravamiento de su crisis política.

Empotrado con comodidad en todos los resquicios del Estado venezolano, el chavismo administra sus alertas con eficacia: aumenta la represión en la calle, se activa la sospecha general, se depuran los procedimientos policiales y judiciales y se fiscaliza con mayor rigor a la ciudadanía. Los colectivos armados, grupos de choque que tiene el chavismo, permanecen en alerta; la Guardia Nacional se planta frente a la gente con mucha menos paciencia.

Este despliegue de la "furia", sin embargo, es el más amplio de todos por su intensidad. Los resultados electorales son agua pasada para el oficialismo. El domingo, los cuerpos de seguridad del Estado se llevaron detenida a la periodista Carmela Longo, vinculada a la información de espectáculos en el diario oficialista Últimas Noticias. No están claras las causas de su detención. Son ya 12 los periodistas llevados a prisión en poco más de un mes en Venezuela.

El Foro Penal Venezolano documenta la existencia de 1.674 presos políticos, "la cifra más alta en todo lo que va de siglo XXI en el país", cuatro veces más grande de la que existía hace pocos

7

La ONG de derechos humanos Provea ha emitido un duro comunicado en sus redes sociales, en el cual denuncia que, desde el anuncio de los resultados electorales, "2.400 personas han sido detenidas arbitrariamente en 16 días, con un promedio de 150 detenciones diarias, superando ampliamente registros de crisis políticas anteriores en este tiempo, como las de 2014, 2017 y 2018; el doble de los detenidos-desaparecidos diarios que hubo en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, y con un total de 24 personas muertas".

## Agresiva estrategia

Maduro y la cúpula del chavismo orquestan, mientras tanto, una agresiva estrategia de comunicación para justificar implícitamente sus procedimientos y hacer valer su verdad en este trance. La invocada "unión civico-militar-policial" luce galvanizada. El presidente se dirige a la audiencia varias veces a la semana, en mitines con sus simpatizantes, en sus programas televisados, en alocuciones especiales, en su propio podcast.

Los niveles de tolerancia de Maduro y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hacia las demandas de la oposición han desaparecido. "Ojalá este proceso sirva para que se organice en el país una nueva oposición", declaró en un discurso ante la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen. "En esto no podemos continuar: aquí a cada perdón se sucede una nueva conspiración, y a cada conspiración, un nuevo perdón".

Maduro no para de hablar, pero no tanto para celebrar su victoria como para denunciar una
supuesta trama golpista en desarrollo. Hasta ahora, ha evidenciado un control muy claro de los
resortes del poder del país. Esta
vez, dice, "no habrá perdón". Se
habla mucho de temas como el
ciberacoso fascista y se ha creado un Consejo Nacional de Ciberseguridad que puede penalizar contenidos en grupos de
WhatsApp.

El Gobierno chavista trabaja para crear un marco conceptual: el país está en lucha contra el fascismo. Es necesario proteger a Venezuela de la ultraderecha. El PSUV la identifica como una corriente violenta, entrenada internacionalmente, inconforme con los resultados electorales, amiga del imperialismo estadounidense, promotora del descrédito a las instituciones del país, de la anarquía y el desgobierno.

El fiscal general, Tarek William Saab, reconoce la existencia de las muertes denunciadas en estos días, pero se las adjudica a la agitación "fascista" en las calles, y agrega: "Hasta este momento, nadie ha presentado a este despacho ninguna acusación fundamentada de violaciones a los derechos humanos". **OPINIÓN** EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# Claridad en el gasto en defensa

España está obligada a un aumento en la inversión militar que el Gobierno debe incorporar a su prioridades y explicar al país

EL GASTO en defensa vive un verdadero auge a nivel global, impulsado por la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo y las crecientes tensiones geopolíticas y fronterizas en distintos puntos del globo. Si el año pasado ya se alcanzó un máximo histórico de 2,44 billones de dólares de gasto militar, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), con un aumento del 6,8% con respecto a 2022, todo indica que esta tendencia se va a mantener en los próximos años. Este aumento sin precedentes del gasto militar es una respuesta directa al deterioro de la paz y la seguridad en el mundo y se traduce en un incremento de los presupuestos dedicados a municiones, armamento y equipamiento, que ha disparado las cuentas de resultados de las empresas del sector y que no siempre cuenta con el total respaldo de la opinión pública.

En el caso de España, el gasto en defensa viene repitiendo un patrón al que convendría poner fin. A diferencia de otros capítulos, el gasto público real en defensa suele ser muy superior al presupuestado inicialmente, con incrementos en los dos últimos años que oscilan entre el 20% y el 30% por encima de lo previsto. Una desviación que se volverá a producir este año después del acuerdo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado mayo para enviar armas a Kiev por algo más de 1.000 millones.

No se trata de eventuales imprevistos derivados del envío de una misión militar al extranjero o del estallido de un conflicto inesperado, sino de un modus operandi que utilizan los gobiernos para sortear presiones internas y esquivar a la opinión pública. A lo largo del ejercicio, el Ejecutivo aprueba distintas ampliaciones de crédito o partidas con cargo al Fondo de Contingencia para hacer frente a los pagos que van engordando el presupuesto final. Los 10.155 millones asignados a Defensa en 2022 rebasaron finalmente los 13.000 millones. Para 2023, el Gobierno ad-

judicó 12.825 millones a gasto militar y al final los desembolsos rondaron los 15.000 millones.

No obstante, los expertos advierten de que el gasto militar va mucho más allá del asignado al Ministerio de Defensa, ya que en realidad se reparte entre distintos departamentos como las ayudas a las industrias militares o partidas dedicadas a I+D+i que, sin embargo, los Presupuestos no recogen como gasto militar. Ahora que el Gobierno se dispone a aprobar el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica puede ser un buen momento para establecer qué papel se quiere otorgar a este sector en la apuesta por

# El desembolso real suele ser muy superior a lo presupuestado, con desviaciones al alza entre el 20% y el 30%

la reindustrialización y los grandes proyectos de inversión que el Gobierno espera atraer con la nueva norma.

Los países miembros de la OTAN han adquirido el compromiso, con mayor urgencia a partir del inicio de las hostilidades a las puertas de la UE hace más de dos años, de alcanzar al menos el 2% del PIB en gasto en defensa para finales de esta década. Según datos de junio, 23 de los 32 países de la Alianza ya han alcanzado ese umbral. España se halla muy lejos de ese listón, a pesar de las triquiñuelas presupuestarias. Es el último de la clasificación, con un gasto del 1,28% del PIB, pese a haber aumentado un 50% el gasto militar en los últimos cuatro años y a que ese incremento irá inevitablemente a más en el futuro. Conviene no hacerse trampas al solitario, y que las cuentas públicas reflejen lo más fielmente posible los objetivos políticos de este Gobierno y los compromisos internacionales que comprometen a gobiernos futuros.

# Las afganas, bajo la dictadura del silencio

TRES AÑOS después del regreso de los talibanes al poder, Afganistán se ha convertido en un infierno en la Tierra para la mitad de su población, casi 21 millones de mujeres. Pese a sus iniciales promesas de "garantizar" sus derechos "de acuerdo con el islam", la dictadura teocrática ha publicado unos 100 edictos que han ido cercenando progresivamente los derechos más elementales de las mujeres en todos los ámbitos: educación, sanidad, participación política, trabajo, ocio, cultura... La lista de restricciones estremece, pero el régimen ha endurecido aún más si cabe la represión con la promulgación la semana pasada de su primer conjunto de leyes de moralidad, tras su ratificación por el líder espiritual supremo, Haibatulá Ajundzadá.

Sus 114 páginas y 35 artículos forman un espeluznante catálogo de reglas que amplían restricciones ya intolerables, como ha recalcado la jefa de la misión de la ONU en el país, Roza Otunbayeva. Una medida particularmente ignominiosa y simbólica es la intención de los talibanes de condenar a las mujeres al silencio: la voz de las afganas queda prohibida en público. Ninguna podrá desde ahora cantar, recitar o hablar en público si no quiere exponerse al castigo del ominoso Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Junto a ello, la obligación de cubrir el cuerpo en público en todo momento y llevar velo o la prohibición de mirar a hombres que no sean sus parientes y viceversa.

La comunidad internacional ya fracasó en impedir la vuelta de los talibanes, cuyo primer periodo de gobierno —de 1996 a 2001—se caracterizó por las constantes violaciones de derechos humanos, comenzando por los de las mujeres. El régimen fundamentalista busca ahora el reconocimiento internacional, usando como bazas su papel en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico con dos guerras abiertas en el tablero mundial. La ayuda internacional y el trabajo de las ONG sobre el terreno resulta crucial en un país en el que la pobreza extrema amenaza a la mitad de sus 42,2 millones de habitantes. Solo Nicaragua y China mantienen relaciones diplomáticas con el régimen, pero los talibanes han celebrado reuniones de alto nivel con representantes chinos o rusos. Y a finales de junio una delegación de Kabul -sin mujeres ni representantes de la sociedad civil- asistió en Doha a la tercera cumbre sobre Afganistán. Fue una contradicción palmaria de la ONU, cuyo relator especial sobre los derechos humanos en el país, Richard Bennett, había recordado días antes que la institucionalización de la opresión a mujeres y niñas "debería

Ninguna urgencia geopolítica justifica pasar por alto el aplastamiento fanático de los derechos humanos de las mujeres y niñas de Afganistán. La comunidad internacional no puede volver a dejar a las afganas abandonadas en

conmocionar la conciencia de la humanidad". el infierno. Ahora, además, en silencio.

**EL PAÍS** 

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

consejero delegado Carlos Núñez

Pepa Bueno Dirección adjunta y Borja Echevarría Dirección América Jan Martínez Ahrens Dirección Cataluña Miquel Noguer

Subdirección Javier Rodríguez Marcos (Opinión), Luis Barbero, Cristina Delgado, Maribel Marin Yarza, Amanda Mars, Ricardo de Querol y José Manuel Romero CARTAS A LA DIRECTORA



# La empatía de las enfermeras

La mayor frustración del personal de enfermería es no poder hacer bien nuestro trabajo. Sentir que no nos da la vida, saber que no hacemos las cosas con la seguridad, dignidad y calidad necesarias. Preparar la medicación de más de 30 enfermos mientras acudes a otras tantas llamadas, apenas escuchar a los pacientes, demorar unos cuidados necesarios porque alguien de más gravedad nos necesita más, hacer en una jornada laboral más de 10 kilómetros en pasillos interminables, atender entre dos personas a decenas de enfermos... Todo esto nos desmoraliza, angustia y preocupa, aunque a nadie parezca importarle. Los enfermeros y enfermeras amamos nuestro trabajo y seguimos intentando cuidar bien a nuestros pacientes, aunque muchos días no nos da la vida.

Lola Madero Calmaestra. Jaén

Tomen nota. La convención demócrata de EE UU estuvo llena de ilusión. Hace poco más de un mes, nadie auguraba que su candidato fuese otro que Joe Biden. En su lugar se presenta Kamala Harris. El partido se ha unido sin fisuras para apoyarla contra el enemigo común de la democracia, Donald Trump. Si las convenciones son un show, esta ha sido uno enorme con unos oradores espectaculares. La mayoría contaron anécdotas de sus vidas, lo que les hace mucho más cercanos. En Europa se echa de menos esto en los políticos. Además, critican a sus contrincantes, pero sin despedazarlos de manera grosera. Se copian muchísimas cosas de EE UU, pero los políticos bien podían tomar nota de estas. Charlotte Stern Barkerding. Murcia

La vivienda. Que este Gobierno haya dedicado un ministerio a la vivienda pone de manifiesto la importancia que tiene. La vivienda es la base principal de un buen sistema de vida; sin una vivienda digna, no puede haber un desarrollo como seres humanos. El 70% de las causas de la desigualdad radican en la vivienda. Ante este panorama, es inadmisible que haya sido y sea la

buitre. Si damos un paso adelante en la vivienda habremos avanzado en los derechos humanos.

Julio García-Casarrubios. Valdepeñas (Ciudad Real)

criminalidad, como vender vivienda social a fondos

Una generación (des)conectada. Mi

fuente de lucrosos negocios. Algunos rozan la

generación bloquea normalmente lo incómodo en las redes sociales, suele forjarse una personalidad digital antes que un carácter ideológico como guía y vive entrenada por algoritmos tóxicos para hallar soluciones de corte antidemocrático. Nos pensamos a merced de apocalipsis inexorables, conspiraciones omnipresentes y autocracias imaginarias. Cuando la política es árida, concreta y útil, y nosotros estamos en lo cómodo, inconcreto e inservible no es descabellado que nos haya calado el discurso antipolítico. Ahora se debate adelantar el voto a los 16 años. Estoy de acuerdo, pero no lo veo fundamental para incrementar nuestra participación ciudadana.

Daniel Barroso Domínguez. Madrid

Fe de errores. La Nakba (el éxodo de 1948) afectó a unos 750.000 palestinos y no a seis millones (cifra de refugiados actual) como se decía ayer en la página 3.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# Intermediar entre los científicos y los políticos

ELOÍSA DEL PINO

l ecosistema de asesoramiento científico a las instituciones que se está construyendo en España nos invita a preguntarnos hasta qué punto es necesaria una intermediación entre política y ciencia. ¿No es suficiente con que los decisores levanten el teléfono para solicitar evidencia directamente a un científico sobre, por ejemplo, cómo reducir el fracaso escolar, combatir la desinformación, avanzar hacia la neutralidad de las emisiones contaminantes o solucionar asuntos de extrema complejidad, como la pobreza, a los que los expertos llaman problemas endemoniados? La respuesta es que no es suficiente. Existen muchas razones para sostener que es fundamental contar con intermediarios entre políticos y científicos. Entre ellas, me referiré especialmente al tipo peculiar de información que necesitan los responsables públicos, diferente a la que se produce habitualmente en el mundo científico.

Disponemos de numerosos análisis que explican los puntos de fricción entre políticos y científicos y las diferencias en la actividad de ambos colectivos. Hay distintos factores que aconsejan la existencia de mediadores que comprendan las peculiaridades de cada ámbito: el lenguaje especializado que usan los científicos, los tiempos distintos de la ciencia (a fuego lento y que espera resultados a medio o a largo plazo) y la política (la preferencia por los asuntos del presente) o los objetivos de los científicos (extender el conocimiento humano) y

de los políticos (gestionar problemas concretos, adoptando decisiones acerca de las que casi nunca existe consenso social, con recursos finitos y sin descuidar sus perspectivas de reelección).

Es especialmente relevante entender bien que el tipo de información que necesita la persona que toma las decisiones tiene poco que ver con el tipo de productos que elaboran los científicos habitualmente. Casi en todas las disciplinas, se trata principalmente de artículos o documentos científicos muy sofisticados que se publican en revistas muy especializadas de acceso restringido. Hasta la fecha, estas publicaciones son uno de los principales ítems utilizados para evaluar a los científicos en todo el mundo y, por tanto, su elaboración es el objetivo prioritario de su desempeño cotidiano. Estos productos científicos necesitan ser traducidos para que realmente sea útil para los cargos públicos que toman las decisiones.

Por tanto, estos intermediarios deben identificar quiénes son los científicos más experimentados en un tema (muchas veces los políticos no están seguros sobre a qué científico recurrir) y dónde buscar la evidencia empírica (organismos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades, think tanks o agencias públicas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o en qué tipo de publicaciones). Al mismo tiempo, deben entender e interpretar tanto los resultados científicos como las necesidades de los decisores públicos y, muy en particular, atender a los argumentos de los llamados expertos en la sombra,

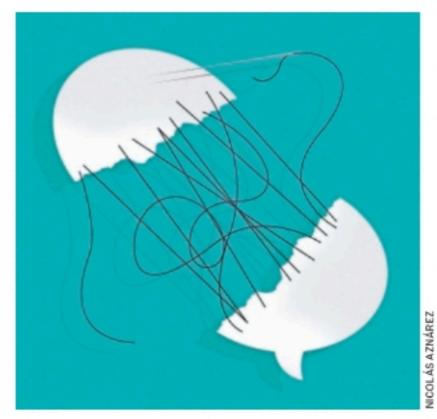

# Algo va mal si, tras ser asesorado, un cargo público no ha cambiado sus ideas preconcebidas sobre un problema

funcionarios que gestionan las políticas y cuentan con una experiencia imprescindible para aterrizar con éxito el conocimiento procedente de la ciencia.

Una de las cuestiones más básicas que los intermediarios saben bien es que el tipo de información que un decisor requiere depende del momento en que se encuentra la política pública. Antes de poner en marcha una nueva actuación pública con el fin de solucionar un problema social sobrevenido, o de diseñar un nuevo programa con el que quizá un político se comprometió durante la campaña electoral o al que la Administración se ve obligada por imperativo de la Unión Europea, es necesario contar con la ciencia de diversas formas. Lo primero que necesita un decisor es entender en qué consiste el asunto que tiene entre manos (por ejemplo, la pobreza infantil). Ello implica comprender cuáles son sus causas y consecuencias, determinar claramente cuál es su alcance y dimensión (si es mayor o menor que en otros países o regiones) y cómo evolucionará el problema si no se trata. Es clave establecer un objetivo razonable al que aspirar, lo que denomina "el estado ideal del problema público" (qué cifras resultaría razonable ambicionar en relación con la disminución de la pobreza infantil). Asimismo, es esencial entender por qué otros actores políticos y sociales no están tan preocupados por ese tema que al decisor le inquieta tanto, por qué lo ven de diferente forma. ¿Qué datos tienen para verlo así? ¿Cómo los interpretan?

En una segunda fase, que consiste en determinar que para resolver un problema social concreto es necesaria una intervención pública, un decisor también requiere acudir a la ciencia para saber hasta qué punto el problema al que se enfrenta tiene soluciones y cuáles pueden ser. ¿Permite la tecnología actual alcanzar la neutralidad de emisiones de CO<sub>2</sub> en 2050? En un ejemplo como este sobre la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero habrá que revisar numerosísimos trabajos científicos utilizando criterios técnicos, financieros, legales, éticos, de capacidad administrativa para poner una o varias soluciones en marcha.

Una vez decidido que determinada actuación se va a implementar, un momento clave es elegir bien los instrumentos para hacerla realidad. Si los políticos se han convencido de que es necesario proveer de atención sanitaria a la ciudadanía, ¿es mejor mediante un sistema público o recurrir a la iniciativa privada? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál más equitativa? El político decidirá después si le importa más la eficiencia o la equidad, o ambas. También puede ser necesario hacer acopio de lo que nos dicen las ciencias sociales y los estudios de salud pública cuando, por ejemplo, el decisor quiere combatir la obesidad infantil o las enfermedades venéreas. Utilizando la tipología de instru-

mentos de política pública propuesta por el profesor Evert Vedung: ¿es más eficaz el sermón (por ejemplo, una campaña de sensibilización), el palo (en forma de subida de los impuestos al azúcar) o la zanahoria (instalar máquinas accesibles con productos saludables o preservativos)?

En muchos casos, los responsables públicos no tendrán que decidir la puesta en marcha de nuevos programas. Les corresponderá más bien decidir sobre programas públicos ya implementados para mejorarlos o eliminarlos. Deben evaluarse ex post. ¿Qué impacto han tenido las terapias celulares CAR-T desde su inclusión en la cartera del Sistema Nacional de Salud? ¿Las cuotas pesqueras están siendo eficaces para salvaguardar la biodiversidad marina? ¿Por qué las iniciativas para combatir la Xylella fastidiosa no son del todo eficaces? ¿Podría mejorarse la protección del mar Menor o de los acuíferos de Doñana?

La puesta en marcha de un programa público o su evaluación implica la adopción de decenas de decisiones. Muchas veces los decisores disponen de intuiciones que pueden ser valiosas, pero deben ser contrastadas con la evidencia empírica. De hecho, si tras recibir asesoramiento científico el responsable público no ha cambiado en nada las ideas preconcebidas que tenía antes de recibirlo, es muy probable que algo no haya ido bien. Si las decisiones pueden planificarse con tiempo, las administraciones deben encargar la producción de evidencia específica sobre las políticas que tendrán que implementar. En muchos casos es imposible. Entonces es necesario recurrir a investigaciones ya realizadas en cualquier lugar del mundo, que deben ser valoradas, discutidas, contrastadas y traducidas por expertos que dispongan de tiempo, formación y rigurosos protocolos que garanticen un asesoramiento competente, objetivo, independiente, transparente y que respete el pluralismo científico.

Eloísa del Pino es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC).

# FLAVITA BANANA



10 OPINIÓN EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# El pacto PSC-ERC, ¿un confederalismo encubierto?

JUAN BRAVO

n estos días hemos conocido el acuerdo que el presidente Pedro Sánchez ha cerrado con los separatistas de ERC para mantenerse en el Gobierno y asegurar la investidura de Salvador Illa. Aunque intentan enmascarar su denominación, la realidad dista —y bastante— de esos intentos de magia política. En 2017, escuchamos a María Jesús Montero afirmar que los principios de solidaridad, multilateralidad e igualdad eran inquebrantables (en ese momento no era ministra, sino consejera, y parece haber cambiado de opinión). El pasado julio negaba la existencia de negociaciones bilaterales y, mucho menos, la posibilidad de un concierto. En cambio, en agosto, tras la investidura de Illa, ya sí había concierto y era bueno no solo para Cataluña, sino para el conjunto de las comunidades autónomas. y debía extenderse a todas. Finalmente, en sus últimas declaraciones ha negado que lo acordado con los separatistas para repartir el poder sea un concierto. Estos cambios de opinión (mentiras) demuestran el poco respeto de este Gobierno al conjunto de los españoles.

Vayamos a un análisis que permita al lector sacar sus propias conclusiones, sin caer en una confrontación partidista que poco importa a los ciudadanos.

En primer lugar, un argumento de autoridad es la réplica que ha dado Josep Borrell a la ministra: "No voy a quedar como un mentiroso. Eso es un concierto". Esta afirmación es contundente y categórica.

La segunda cuestión que debemos abordar es qué es un concierto. Para ello, lo más apropiado es comparar la definición de "concierto" en el País Vasco con lo que pone el texto del acuerdo firmado por los socialistas con ERC. Ambos coinciden en varias características: son sistemas paccionados; otorgan a la comunidad potestad normativa tributaria propia (crear/eliminar impuestos); tienen autonomía de gestión tributaria (decidir la recaudación), y el riesgo del sistema es unilateral. Dado que ambos modelos son prácticamente idénticos, examinemos las particularidades del modelo catalán, solicitadas por los separatistas y complacidas por Pedro Sánchez.

Primero, es un sistema paccionado porque fue recogido en los acuerdos de investidura de Sánchez e Illa, fue negociado únicamente con los separatistas, al margen del Consejo de Política Fiscal. Incluye la condonación de 15.000 millones de deuda y la transferencia de impuestos y competencias. La potestad normativa tributaria propia aparece en la página 7 del acuerdo, que especifica "el aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la Unión Europea". Esta coordinación es prioritaria, pues el paraguas de la UE obliga a coordinación y armonización en figuras fiscales.

La autonomía de gestión tributaria se concreta en la página 6 del acuerdo, en la

# Sánchez está creando, por la puerta de atrás, un Estado asimétrico y con ciudadanos de primera y de segunda

que afirma que "la gestión, recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña".

Por último, el riesgo es unilateral. La asunción de riesgos de Cataluña no es cierta, pues, por ejemplo, los separatistas no solicitan competencias en pensiones. ¿Cuál es el motivo? Sencillo: el conjunto de españoles aportamos a los pensionistas catalanes

más de 5.000 millones, lo que desmontaría el mito de "España nos roba".

¿Qué consecuencias tiene este acuerdo para el conjunto de los españoles? Muchos son los argumentos que podemos utilizar, pero intentaremos concretar algunos con referencias.

Primero, se rompen los principios de solidaridad, igualdad y multilateralidad. Es como decir que quienes más ganan no contribuyan proporcionalmente más. Se generan ciudadanos de primera y de segunda. Además, se rompe la "caja única". El sistema actual de "suma cero" representa que lo que se da de más a una comunidad hay que quitárselo al resto de ciudadanos. Más para Cataluña significa menos para Andalucía. Y, por último, tendría un impacto en los servicios públicos. Si traducimos este acuerdo a cifras comprensibles, teniendo en cuenta que las principales funciones de las comunidades son la sanidad, la educación y las políticas sociales, el acuerdo implicaría en sanidad 150.000 médicos menos; si lo hacemos en educación, 260.000 maestros menos, y en infraestructuras, 25 hospitales de última tecnología menos cada año.

Existe una opción —descabellada—, analizada por Fedea, que sugiere extender este modelo a todas las autonomías. Esto obligaría al Estado a aportar, de manera extraordinaria, entre 31.000 y 62.000 millones más al sistema cada año. ¿De dónde saldrían? Según Ángel de la Fuente, "el Estado tendría que reducir su gasto, disminuyendo las prestaciones de su competencia como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la población que siga pagando impuestos".

Hay argumentos que apuntan a que esto es un concierto tanto en el fondo como en las formas. No es bueno para el conjunto de los españoles y perjudica nuestros servicios públicos presentes y futuros. Solo es bueno para Sánchez y los separatistas. Sánchez está creando, por la puerta de atrás, un Estado confederal, asimétrico y con ciudadanos de primera y de segunda. Lo cierto y verdad, señorías, es que es un concierto.

Juan Bravo es vicesecretario de Economía del Partido Popular.

# RIKI BLANCO



DAVID TRUEBA

# Víctimas útiles o inútiles

odo crimen contiene dentro una teoría sociológica completamente equivocada. Y no sólo equivocada, a menudo también precipitada y ridícula. Por eso, la prevalencia de la información sobre crímenes en los medios siempre ha representado uno de esos puntos bajos en la madurez de una sociedad. Una regresión que revivimos actualmente. Los que crecieron en la España franquista recuerdan el fenómeno de El Caso, cuya misión era la de preservar el obsceno paternalismo del régimen como refugio para las almas cándidas convencidas de que la libertad y el progreso se los llevarían por delante si no estabas en casa a las nueve. En la explosión de las libertades femeninas, que conllevaron la popularización de la píldora anticonceptiva y la aceptación de las leyes de divorcio, el crimen contra las mujeres ejercía de contrapeso, tiznando el relato de la emancipación con la amenaza del peligro y el miedo se agitaba para justificar el paraguas protector. La semana pasada, en la India, conocimos una de esas noticias que nos recuerdan a nuestro propio pasado. Una joven doctora fue violada y asesinada en su hospital al tiempo que las autoridades encubrían y llegaban a calificar de suicidio el crimen. No aclarar quién es el criminal y ponerle nombre y apellidos ayuda a expandir una atmósfera de miedo generalizado. El crimen, tan gratuito y casual como todos, acaba por servir para frenar la normalización de la independencia femenina en países históricamente dominados por los varones y la religión.

En España, la semana pasada estuvo a punto de producirse una repetición de los sucesos que han sacudido las primeras horas del Gobierno laborista en el Reino Unido, Allí, el asesinato de tres niñas hizo reventar las redes sociales con un discurso de odio. Antes incluso de que se conocieran los detalles del caso, ya se expandió el rumor de que el sospechoso se trataba de un islamista radical bajo tutela gubernamental, cosa que no era cierta. Su deseo les ha sido concedido finalmente en Solingen, Alemania. Las turbinas de la xenofobia se pusieron a trabajar a pleno pulmón, con la ayuda inestimable del empresario Elon Musk, cuya aplicación de mensajería ha decidido dedicar a compensar el trauma personal de la ruptura con uno de sus hijos tras someterse este a una transición de género de la que culpa a un difuso batiburrillo de manipuladores variados. Detrás de cada sobreactuación se esconde siempre una trama particular, muchas veces oculta y fermentada en los armarios del rencor.

El asesinato de un niño en una pequeña población de Toledo disparó los mecanismos de la movilización ultra que aspiraban a emular lo que sacudió el Reino Unido durante semanas, con disturbios protagonizados por plataformas que avivan el odio al inmigrante. Finalmente, la ejemplar actitud de la familia y las circunstancias reales ofrecieron una verdad completamente distante de esa veloz interpretación interesada. Pero seguimos caminando en el filo del peligro. Mientras cada crimen siga generando esa oleada oportunista viviremos expuestos al error tan común de no aceptar los sucesos como lo que son, una ensalada de azares y elementos particulares que deberían enseñarnos a no tomarlos por diagnósticos de nada. Es penoso el espectáculo de ver cómo corren demasiados tras cada asesinato a utilizarlo para llevar razón en una discusión sobre el flujo migratorio que se rebaja cada vez más hacia lo superficial y lo frívolo. El mayor desprecio a las víctimas es el de la precipitación para usarlas a tu favor.

EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024 OPINIÓN 11

# EXPOSICIÓN DÍAS DE VERANO



Cine de verano en el CCCB. Barcelona, 30 de agosto de 2010. JOAN SÁNCHEZ

RED DE REDES / NOELIA RAMÍREZ

# La dignidad de quien te sirve una tortilla

temporada de The Bear. Suena Eddie Vedder y durante dos minutos contemplas, sin diálogos, la belleza de las horas azules de Chicago. Nadie lleva traje ni tacones ni gomina y no sale el sol tras uno de esos áticos de cristal desde los que se ve a la gente maleable y diminuta. En tu pantalla aparecen las caras y las manos de quienes hacen posible que cada mañana todo arranque y siga en marcha, que la ciudad exista. Panaderos amasando barras, operarios con los periódicos de la rotativa, floristas preparando ramos, limpiadoras en fila. Tortillas al fuego listas para ser servidas. Durante 140 segundos te acercas a la realidad de esos cuerpos escondidos el resto del tiempo, los que cruzan la ciudad en vagones bajo tierra, trabajan en la trastienda y salen a coger aire en callejones cerrados. Ahí están, en tu salón, los maestros de la rutina. Sus hombros cargan con la confianza en la posibilidad de un mañana. Suya es la liturgia del día a día.

He pensado en lo bien que dialoga ese bello homenaje con el discurso de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en la reciente convención demócrata, celebrada precisamente en Chicago. "Hace seis años estaba sirviendo tortillas como camarera en Nueva York. No tenía seguro médico. Mi familia estaba luchando contra un desahucio, lidiando con las facturas

después de que mi padre falleciera inessegundo capítulo de la tercera temporada de *The Bear*. Suena Eddie Vedder y durante dos minutos contemplas, sin diálogos, de las horas azules de Chicago. de las horas azules de Chicago. va traje ni tacones ni gomina y no tras uno de esos áticos de cristal que se ve a la gente maleable y . En tu pantalla aparecen las cananos de quienes hacen posible después de que mi padre falleciera inesperadamente de cáncer", dijo Ocasio en un alegato en el que dignificó a los sin nombre ni apellidos en los pies de foto de la prensa generalista. "Amar este país es luchar por su gente, los estadounidenses del día a día, como los camareros y los trabajadores de las fábricas, y los cajeros de comida rápida, de pie todo el día en algunos de los trabajos más duros que existen", abundó.

> La congresista añadió que, por haber sido camarera, la ningunean los republicanos: "Dicen que debería volver a serlo. Lo haría encantada cualquier día de la semana, porque no hay nada malo en trabajar para ganarse la vida".

> Qué cruel ese concepto de "ganarse la vida" y qué poco se problematiza, pensé. Esas palabras volvieron mientras seguía viendo The Bear y al fin descubrí el pasado del personaje de Tina -grandísima Liza Colón-Zayas-. Allí averiguamos cómo llegó años antes a ser chef en ese restaurante, cuando el dueño la pilló llorando mientras se comía un bocadillo como clienta. Era, en palabras de Tina, el peor día de su vida: "Nos han subido el alquiler. Mi marido lleva esperando un ascenso años y quizá no llegue nunca. Me han despedido. Me he presentado a todos los trabajos de la ciudad, y nada. Tengo 46 años. No recuerdo la última vez que dormí". En esa conversación sobre la perversa influencia del trabajo en la cons

trucción de la identidad, la futura cocinera aclara que nunca tuvo uno soñado. "Me agobia pagar el alquiler y la compra. Limpiaría el suelo, vendería lo que fuera por trabajar. Tengo que sobrevivir. No quiero salvar el mundo. Solo quiero alimentar a mi hijo. Dame una rutina", dice, reivindicando su dignidad, y Michael, el dueño, le ofrece un trabajo. Algo que sostenga su día a día.

# El homenaje de 'The Bear' a los trabajadores conecta con el discurso de Ocasio en la convención demócrata

Vi aquello y volví a cuando a mi padre lo despidieron de la fábrica de planchas en cuyo turno de noche pasó 23 años hasta que lo prejubilaron al cerrar la planta. Entonces tuve miedo a que, como Tina, se deprimiera y llorara. Pero luego recordé que, a diferencia de ella, jamás echó de menos aquellas noches en vela porque se montó su propio huerto y se buscó una nueva rutina, despreocupado gracias a la fantástica pensión por la que peleó su comité de empresa.

Esa es la dignidad que merece quien fabrica tu plancha, la que merece quien te sirve la tortilla. VÍCTOR LAPUENTE

# La Biblia de los bulos

a izquierda y la derecha comparten una única verdad: hay muchas mentiras. Pero discrepan en cómo atajarlas. La izquierda quiere intervenciones severas contra los difusores de falsedades, siguiendo en este asunto la filosofía del Antiguo Testamento: "El que practica el engaño no morará en mi casa; el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia" (Salmo 101, 7). La derecha confía en la capacidad de los ciudadanos para cribar lo cierto de lo falso, más en línea con el Nuevo Testamento: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Juan 8, 32).

Esta divergencia es síntoma de inteligencia, porque los mismos expertos que nos advierten desde hace años de la propagación de bulos por las redes sociales tampoco han llegado a un consenso sobre cómo frenarla. Saben que vivimos hechizados por falsedades y que eso facilita el racismo y los delitos de odio en nuestras ciudades, amén de la tergiversación de elecciones por parte de intereses siniestros. Pero no encuentran la varita mágica para desembrujarnos.

Los estudios y metaestudios muestran efectos limitados de los tratamientos habituales, como verificadores, señales de alarma, rectificaciones o programas de alfabetización digital.

# La izquierda y la derecha comparten una única verdad: hay muchas mentiras

Contrarrestar las mentiras con verdades provoca efectos secundarios no deseados: el garante de la verdad puede ser visto como un agente político, y la propia dicotomía verdadero-falso como un dogma ideológico. Las iniciativas mejor intencionadas suelen chocar con el principio de asimetría de la patraña (también llamado ley de Brandolini): la energía necesaria para refutar una patraña es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla.

Y cuando el futuro se oscurece, es bueno mirar al pasado. A la primera revolución mediática, cuando el abaratamiento del papel y la impresión llenaron las calles de periódicos sensacionalistas. Se publicaban todo tipo de bulos, como el hundimiento del Maine por parte de España, que precipitó la guerra hispano-estadounidense de 1898; o que en la Luna había una civilización de hombres murciélago, tal y como afirmó el New York Sun en 1835. Pero, gracias a la autorregulación de la prensa, el activismo de los jueces y unos lectores hartos de mentiras, el modelo Sun fue reemplazado por el rigor del Times.

Tiene pues razón la derecha en que la verdad no se impone con rápidas medidas del Gobierno, sino con lentas acciones de la sociedad. Pero hagamos algo, como sugiere la izquierda, para acelerar ese proceso. Que no nos cueste otra guerra. @VictorLapuente 12 ESPAÑA EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024



Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo, ayer durante la reunión del comité de dirección del partido en Madrid, en una imagen del partido.

# El PP escenifica su frente común contra la financiación para Cataluña

Los barones firman un manifiesto para mostrar que "no hay ninguna fisura" en la "defensa de la igualdad", pero Génova sigue sin proponer un reforma conjunta

### VIRGINIA MARTÍNEZ Madrid

Los presidentes autonómicos del PP plasmaron ayer en un manifiesto su oposición frontal a la financiación singular de Cataluña pactada entre PSC y ERC. Sus duras críticas ya habían sido expresadas en público por los barones durante los últimos días y desde que se firmara el acuerdo para investir president a Salvador Illa. Pero el PP las pone ahora por escrito en un documento suscrito por Génova, bajo el título Por un modelo de financiación solidario, igualitario y negociado entre todos. El texto pretende mostrar que "no hay ninguna fisura" en la "defensa de la igualdad de los españoles" entre los presidentes territoriales, como ha explicado el portavoz de la formación, Borja Sémper, en rueda de prensa. Sobre ese frente común de los populares contra la futura Agencia Tributaria Catalana no existían sospechas. La duda que sigue en el aire es si Alberto Núñez Feijóo podrá aunar las reclamaciones de sus 11 presidentes autonómicos, con exigencias dispares debido a las distintas idiosincrasias de los territorios, para configurar una propuesta conjunta de reforma del modelo de financiación autonómica.

"Es un frente común a favor de la igualdad. Sienta las bases de nuestra posición. Un documento coordinado y que fija la posición general", respondió Sémper a la pregunta sobre si el manifiesto incluía o no el diseño de un plan unitario para renovar la ley de financiación autonómica (Lofca).

El portavoz del PP compareció ayer tras la primera reunión del comité de dirección, en la sede del partido y presidido por Feijóo, tras el parón por las vacaciones. En el encuentro se marcó como asunto central de la estrategia de oposición del PP, ante el inicio del curso político, la financiación autonómica después de que PSC y ERC alcanzaran un pacto durante el verano. "Ante la independencia fiscal pactada [en Cataluña], los presidentes han firmado un manifiesto común contra este desafío, que pretende dejar claro la unidad de criterio y de posición de todo el Partido Popular", reiteró Sémper. Sin embargo, el problema entre los territorios del PP no ha sido en ningún caso la unidad de acción contra el pacto sobre el Govern, sino las disensiones entre comunidades autónomas del PP para la reforma del modelo.

La complejidad estriba en cómo diseñar una propuesta que contente a todos los presidentes, pues los ejecutivos territoriales se mantienen firmes en sus reclamaciones propias. Aunque dicen mostrarse proclives a buscar un entendimiento. Del otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende abordar la reforma de la ley de financiación autonómica (Lofca), con un sistema configurado en 2009 y caducado desde 2014, cuando el PP tenga lista esa posición unitaria. Desde Hacienda sostienen que los populares, al liderar la mayoría de gobiernos autonómicos, han de ponerse de acuerdo.

Enfrente, Génova pide a la ministra convocar la Conferencia de
Presidentes, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y conformar
un comité de expertos integrado
por representantes de todos los
territorios para negociar una reforma del sistema. "Creemos en
la particularidad de cada comunidad autónoma, pero no en la desigualdad y la insolidaridad. Pedro
Sánchez, el PSOE y sus socios no
están intentando avanzar en el Estado autonómico que nos dimos
a partir de 1978, sino destruirlo y

El partido no cierra la puerta a acuerdos bilaterales sobre la deuda con Montero

El PSC pide a Feijóo que deje de "hacer política en España contra Cataluña" sustituirlo por un modelo confederal asimétrico", asevera el manifiesto.

Feijóo reúne en Madrid el 6 de septiembre a todos sus barones, pero de momento no estará en el orden del día el diseño de dicha propuesta. Sí se establecerá en ese cónclave un "plan de trabajo" que desarrolle ese frente común contra el pacto de PSC y ERC. Sobre si existe posibilidad de que sus presidentes autonómicos negocien directamente con Montero bilateralmente la quita de la deuda, Sémper pasó de puntillas y evitó cerrar la puerta. "Nosotros no mercadeamos. Nos interesa mucho más la política de Estado que el politiqueo y en eso están nuestros presidentes autonómicos".

Los socialistas catalanes se adelantaron al manifiesto del PP y pidieron ayer a la formación de Feijóo que dejen de "hacer política en España contra Cataluña". La número dos del PSC, Lluïsa Moret calificó de "error reiterado y recurrente" lo que considera la "instrumentalización" de la situación política catalana para sacar rédito en otros territorios. "Esto ya lo hemos visto, hemos visto los resultados que han tenido, no caigamos en una estrategia que nos ha perjudicado a todos", dijo Moret en una referencia indirecta al auge del independentismo vivido en el último Gobierno del PP, informa Camilo S. Baquero.

# Prohens rehúsa decir si apoyará la continuidad de Le Senne

EP

Palma La pre

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha evitado dar cuentas de la decisión que tomará el Partido Popular en el Parlament respecto a la continuidad del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), que centrará el pleno extraordinario previsto para el 3 de septiembre. Así lo señaló ayer la líder del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios, tras visitar la escuela de verano infantil de Amadiba, en las que argumentó que el sentido del voto del PP es un tema del grupo parlamentario v que "se decidirá en su momento".

Igualmente, la presidenta de Baleares sostuvo que la presidencia de Le Senne formaba parte de los acuerdos que Vox da por rotos. "El único cargo que había en virtud del acuerdo era el del presidente del Parlament. Lo dije y lo sigo manteniendo", afirmó.

En cuanto a la reunión que convocará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes autonómicos del Partido Popular para armar un frente común contra el concierto económico en Cataluña, Prohens subrayó que "quien tiene que presentar un modelo de financiación es quien tiene la capacidad de gobernar", es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez. Igualmente, reclamó la convocatoria de la conferencia de presidentes, considerando que "tener que obligar por la justicia a que el presidente del Gobierno de España se siente con los presidentes autonómicos es una cosa inédita en la democracia". La presidenta balear rechazó que el Gobierno central pueda alcanzar con las autonomías acuerdos bilaterales, criticando que "va se empiezan a ver las consecuencias".

Le Senne ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca por rasgar en el pleno del pasado 18 de junio la foto de la militante comunista Aurora Picornell, asesinada en 1937 durante la Guerra Civil y conocida como La Pasionaria mallorquina, y otras dos víctimas del franquismo, las hermanas Antònia y María Pascual. Las familias de todas ellas denunciaron a Le Senne por un posible delito de odio al considerar que aquel acto fue una falta de respeto a la memoria de "tres mujeres víctimas de graves violaciones de derechos humanos" durante la contienda.

**ESPAÑA** EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024 13

# El Govern nombra a Trapero jefe político de los Mossos para zanjar la crisis interna

La Generalitat destituye al director de la policía, Eduard Sallent, tras el operativo fallido para detener a Puigdemont

### JESÚS GARCÍA Barcelona

El major Josep Lluís Trapero ha sido el elegido por el Gobierno catalán para zanjar la crisis abierta en el seno de los Mossos d'Esquadra tras el operativo fallido para detener al expresidente Carles Puigdemont. Trapero, que ya ha sido en dos ocasiones jefe policial del cuerpo, regresa a la primera fila, pero esta vez como jefe político: será el director general de la policía. "Es una persona con una trayectoria profesional y un conocimiento en profundidad del cuerpo. Dirigirá las líneas estratégicas para revertir la curva delictiva", explicó ayer la consejera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa en la que anunció cambios en la estructura de Interior y, también, en la cúpula policial.

Salvador Illa había anunciado en campaña electoral que nombraría a Trapero para el cargo de director general si alcanzaba la presidencia. El fracaso de los Mossos en el plan diseñado para detener a Puigdemont el pasado 8 de agosto —el expresident logró escapar en vehículo tras dar un mitin ante miles de personas en pleno centro de Barcelona— abrió una herida en la policía catalana. En su tercer regreso al frente de la estructura, Trapero cambiará sin embargo el uniforme por el traje. El major ocupó en dos ocasiones la jefatura policial: entre 2013 y 2017 (fue destituido por la supuesta pasividad de los Mossos ante el referéndum independentista del 1-O) y, más tarde, entre 2020 y 2021, hasta que fue nuevamente

expulsado por el consejero Joan Ignasi Elena, de ERC. Esta vez, regresa como cargo de confianza de un Gobierno comandado por el Partit dels Socialistes (PSC).

La consejera Parlon subrayó que el bagaje de Trapero no afectará a la "independencia" de la cúpula policial que, como era de prever, también ha sido sustituida por el nuevo Govern. La exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet anunció la destitución del hasta ahora comisario jefe, Eduard Sallent, cuya relación con Trapero siempre fue conflictiva. A la salida de Sallent también se le ha sumado la que hasta ahora había sido su número dos: Rosa Bosch.

Parlon admitió que esos cambios los había consultado en los últimos días con el nuevo equipo, no desveló cuál será el nuevo destino de Sallent (al que ha agradecido el trabajo hecho) y anunció la necesidad de abrir "una nueva etapa". "Empieza un nuevo tiempo con nuevos liderazgos y nuevas formas de hacer", dijo la consejera, que sin embargo desvinculó la decisión del sonado fracaso en el



Parlon, ayer durante su rueda de prensa en Barcelona. M. MINOCRI

# PERIDIS



operativo del 8 de agosto, cuando los Mossos garantizaron la seguridad para que se celebrara el pleno de investidura de Illa pero no lograron su otro gran objetivo: detener a Puigdemont, que había anunciado su regreso para acudir al Parlament. El juez Pablo Llarena, que mantiene procesado al expresidente catalán por malversación, pidió explicaciones a los Mossos. Éstos han admitido en un informe que hubo "errores" en el dispositivo que impidieron el arresto, lo que ha provocado el descrédito del cuerpo. En su primer acto como presidente, Illa visitó el complejo central de los Mossos, Egara, para expresarles a pesar de todo su confianza y comprometerse a alejarles de la confrontación política. Interior ha abierto expediente disciplinario a tres agentes que, supuestamente, ayudaron a Puigdemont a huir y ha suspendido de sueldo y destino a dos de ellos.

El que será nuevo jefe policial, Miquel Esquius, es un mando con fama de discreto, de perfil bajo, que ya fue nombrado como jefe (de transición) por el exconsejero Miquel Buch (Junts) en 2018, hasta que Sallent tomó las riendas. Su número dos también será una mujer, la comisaria Alícia Moriana, "muy rigurosa y exigente" y con experiencia en la prevención de delitos como el tráfico de drogas, resaltó Parlon. Está por ver cuál será la relación que se establece entre el jefe político y el jefe policial, aunque la consejera se ha esforzado en subrayar que no va a haber interferencias. "Trapero tiene el máximo rango en la estructura policial [es major], pero eso no ha de perturbar sus funciones. La independencia de la jefatura policial es absoluta y el mando del cuerpo depende de la nueva jefatura".

Trapero se encargará, según detalló Parlon, de que los objetivos del departamento en materia de seguridad lleguen a buen puerto. Y por encima de todos se sitúa el descenso en el número de delitos y la mejora en la percepción de la seguridad. "Nos preocupan los delitos derivados del crimen organizado, pero también los delitos que generan problemas en el día a día, como los hurtos, las peleas, los robos a domicilio..." Parlon completó su equipo con una persona de su absoluta confianza: Tomás Carrión, jefe de servicios de Santa Coloma, será el secretario general de Interior.

# Junqueras lanzará el 21 de septiembre su propuesta para volver a presidir ERC

CAMILO S. BAQUERO Barcelona

Oriol Junqueras opta por intentar revalidar el cargo de presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y presentará oficialmente su candidatura (llamada Militància Decidim) el próximo

21 de septiembre, en un acto en Olesa de Montserrat (Barcelona). El exlíder de la formación pactó renunciar al cargo tras las elecciones europeas de junio, en medio del debate interno sobre si era necesario un cambio de caras en la dirección por los malos resultados en las elecciones catalanas

del 12 de mayo. Junqueras decidió finalmente renunciar, pero advirtió de que podría volver a presentarse tras realizar un proceso de "escucha" en diferentes foros. En el acto del día 21 le acompañarán algunos nombres republicanos de peso, como los exconsejeros de Acción Exterior Raül Romeva

y Bernat Solé o la eurodiputada Diana Riba.

El anuncio llega en paralelo con un debate reglamentario en el seno de los republicanos. El congreso extraordinario en el que se ha de elegir a la nueva cúpula de ERC está programado para el 30 de noviembre, pero varios militantes afines a Junqueras intentaban forzar que se adelantara la fecha al 10 de septiembre. El calendario inicial tenía en cuenta la posibilidad de una repetición electoral de los comicios catalanes, pues los estatutos prohíben realizar el cónclave en periodo electoral.

Militància Decidim quiere que el acto del día 21 en el Teatre La Passió de Olesa, sea el "inicio de la precampaña" de Junqueras. Esperan congregar a unas 1.500 personas y también servirá de vitrina para mostrar los nombres que apoyan al ex vicepresidente del Govern. Además de Romeva y Solé, le acompañarán la diputada en el Parlament Ana Balsera; la senadora Laura Castel, y el alcalde de Sant Julià de Ramis (Girona), Marc Puigtió.

14 ESPAÑA EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024



Sánchez, junto al ministro Ángel Víctor Torres (derecha) el viernes en La Palma. LUIS G. MORERA (EFE)

# España impone visado de tránsito a los mauritanos coincidiendo con la gira africana de Sánchez

El presidente del Gobierno visita Mauritania, Gambia y Senegal para taponar la ruta de los cayucos que zarpan hacia Canarias

# MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

Con la inmigración irregular convertida en ariete contra el Gobierno por parte del PP y la ultraderecha y el presidente canario, Fernando Clavijo, alertando del colapso de la capacidad de acogida y del riesgo de "tensión social" en su comunidad, Pedro Sánchez arranca hoy el curso político con un viaje internacional por tres países de la fachada atlántica africana, de donde zarpan la mayoría de los cayucos.

En La Moncloa no ocultan que el principal objetivo de la gira que en tres días llevará al jefe del Gobierno a Nuakchot (Mauritania), Banjul (Gambia) y Dakar (Senegal) es intentar taponar la vía por la que, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, han llegado a Canarias 340 embarcaciones (un 80,9% más que en el mismo periodo de 2023) y 22.304 inmigrantes irregulares (126% más). Aunque el ritmo se ha ralentizado en los últimos meses (ha caído de 7.000 llegadas en enero y más de 4.000 en febrero a poco más de 2.000 en julio), fuentes gubernamentales admiten que los próximos meses pueden ser complicados, debido a la mejora de las condiciones del mar y la presencia de más de 200.000 refugiados malienses concentrados en la frontera mauritana huyendo de la guerra y la miseria.

Fuentes de Presidencia advierten de que no hay soluciones mágicas para atajar esta cuestión, que requiere de un "esfuerzo continuado" en distintos frentes; y responden al plan para reforzar las fronteras presentado por el PP en el Congreso, alegando que la inmigración irregular no se puede abordar exclusivamente como un problema de seguridad.

Sánchez, que el viernes se reunió en La Palma con Clavijo, a quien prometió 50 millones de ayuda para atender a los menores no acompañados varados en Canarias, viaja acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y firmará acuerdos de "migración circular" –es decir, temporal– en las tres capitales. Estos acuerdos, que ya se han suscrito con siete países - Marruecos, Senegal y cinco latinoamericanos- incluyen programas de formación y capacitación en origen para la realización de tareas demandadas por la economía española; y en 2023 más de 17.400 trabajadores se acogieron a los mismos. Pero en el continente africano el sistema no acaba de funcionar, como muestra el hecho de que en Senegal, donde ya está vigente, solo haya 41 beneficiarios. Ahora se trata de ampliarlo a más oficios y países. Aunque la devolución de inmigrantes ya figura en los acuerdos vigentes, fuentes gubernamentales admiten que se trata de un tema sensible que también estará presente en las conversaciones.

En todo caso, la primera medida que aplicará España para frenar la inmigración procedente de esos países consiste en endurecer los controles fronterizos. Mañana, cuando Sánchez abandone Nuakchot, entrará en vigor la exigencia de visado de tránsito para los mauritanos que hagan escala en España. Este requisito se ha ido ampliando en los últimos meses a más países africanos: este mismo agosto a la República Centroafricana (RCA) y en febrero pasado a Senegal, donde Sánchez concluye el jueves su gira.

Las autoridades mauritanas no se han pronunciado públicamente sobre esta decisión, pero en medios locales se critica que Sánchez no esperase a escuchar a sus anfitriones en Nuakchot antes de adoptarla. El objetivo es evitar que los transeúntes africanos aprovechen su escala en Barajas para pedir asilo político, como ha sucedido en cientos de casos este mismo año, pero el resultado es que se corta la vía utilizada por muchos jóvenes mauritanos para emigrar a América: pasan por España camino de Turquía, país que no les exige visado, y desde allí saltan a un país centroamericano, como Nicaragua, antes de intentar colarse en Estados Unidos. Es un viaje muy caro, que no está al alcance de quienes intentan llegar en cayuco a Canarias.

Es probable que las autoridades mauritanas pasen por alto esta descortesía si logran que Sánchez concrete el anuncio que hizo en febrero, cuando visitó Nuakchot acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos anunciaron 500 millones en ayudas para ejecutar proyectos de infraestructura o energía, pero Mauritania se queja de que los fondos no han empezado a llegar.

La Moncloa quiere dar un fuerte sesgo económico a la gira. En Nuakchot, se lanzará un comité empresarial conjunto hispano-mauritano; y en el nuevo Instituto Cervantes de Dakar, el primero en el África subsahariana, se presentará la Alianza África Avanza, para financiar proyectos de desarrollo en Senegal, así como un programa de Hispasat para extender la cobertura de Internet a colegios y centros sanitarios por todo el país. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el presidente de Hispasat, el exministro y astronauta Pedro Duque, se sumarán a la gira en su etapa senegalesa.

Entre los numerosos acuerdos que se van a firmar en los tres países España quiere incluir un reforzamiento de la cooperación policial. En el puerto de Banjul, Sánchez aprovechará la primera

Entre los acuerdos, España quiere incluir un refuerzo de la cooperación policial

Las autoridades de Nuakchot esperan que se concreten las ayudas anunciadas

visita oficial de un presidente español a Gambia para reunirse con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que colaboran sobre el terreno en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular. Entre los tres países, Interior tiene desplegados 93 agentes (19 policías y 74 guardias civiles), siete embarcaciones, dos helicópteros y 28 vehículos terrestres.

En una región convulsionada por el terrorismo yihadista y la sucesión de golpes de Estado militares en Malí, los países elegidos por Sánchez para su gira son un oasis de estabilidad. El presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, acaba de inaugurar su segundo mandato, el gambiano Adama Barrow consiguió su reelección en 2021 y el senegalés Bassirou Diomaye Faye llegó al poder en abril.

# El Ministerio de Infancia redobla los contactos con las autonomías por los menores migrantes

PAULA CHOUZA Madrid

El Ministerio de Juventud e Infancia arranca el curso político con sus esfuerzos centrados en la gestión de la crisis de los menores migrantes. Tras el repunte de llegadas y después de que el pleno del 23 de julio tumbase la propuesta de reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto entre comunidades, el departamento que dirige Sira Rego, que ha seguido en comunicación permanente con los territorios afectados todo agosto, intensifica los contactos para buscar posibles salidas a la situación de colapso que viven tanto las islas como Ceuta. La titular de la cartera tiene previsto viajar mañana a Baleares, un archipiélago afectado también por las llegadas, aunque en menor medida que Canarias, que actualmente acoge en torno a 5.100 menores cuando su capacidad máxima se sitúa en las 2.000 plazas.

La ministra, cuyo gabinete ultima el diseño de su agenda en la visita a Palma, se reunirá con las autoridades locales, incluida la presidenta Marga Prohens, para conocer de primer mano la coyuntura en las islas y seguir coor-

dinando una acción conjunta entre el Gobierno y las comunidades, que ejercen la competencia en materia de menores. A mediados de agosto, el Consell de Mallorca, gestionado por el PP, acogía a 303 jóvenes no acompañados. Está previsto, además, que Rego se desplace el martes y miércoles de la próxima semana a Ceuta, donde también se verá con el mandatario popular, Juan Jesús Vivas. La semana pasada, la ciudad autónoma vivió su pico máximo de entradas en un solo día, con la llegada de 47 menores el jueves.

ESPAÑA 15



Migrantes desembarcados de un cayuco llegaban ayer al puerto de Valverde, en El Hierro. MARÍA XIMENA (AP/LAPRESSE)

# El agravamiento de la guerra en Malí empuja a miles de refugiados hacia Canarias

Mauritania se enfrenta al desafío de acoger a unos 200.000 malienses mientras descienden las llegadas a Italia

JOSÉ NARANJO Dakar

El agravamiento y extensión del conflicto de Malí y el cerrojazo de Túnez a la emigración tras los acuerdos alcanzados con la UE en 2023, que han provocado un descenso del 66% en las llegadas a Italia según Acnur, son dos factores que están empujando hacia la ruta migratoria canaria a miles de malienses que huyen del conflicto en su país. A ello se suma la incapacidad de Mauritania, el país que atraviesan, para gestionar este flujo, lo que ha convertido este año a Malí, por primera vez, en el principal país de origen de la emigración irregular africana hacia España. El presidente español, Pedro Sánchez, aterriza hoy en Mauritania en una visita que le llevará también a Gambia y Senegal con la emigración irregular como tema central.

Este cambio en el perfil es muy significativo pues, frente a marroquíes y senegaleses que suelen ser migrantes económicos, la mayoría de los malienses huye de una guerra. De hecho, el 96% de los nacio-

nales de este país que solicitan asilo en España son aceptados, según Xavier Creach, coordinador para el Sahel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). "Son personas que necesitan protección, este tema no se va a solucionar con controles migratorios, si los malienses no tienen opciones de quedarse en la región van a seguir saliendo. Los controles son necesarios, pero estaría bien que el presidente español, Pedro Sánchez, pudiera hablar también de crear espacios de protección en África durante su visita", asegura.

La guerra de Malí, que estalló en 2012 cuando rebeldes tuaregs y grupos yihadistas se alzaron en armas en el norte del país, se ha intensificado notablemente en los últimos dos años. El Ejército maliense y sus aliados rusos de la empresa Wagner han lanzado una ofensiva para recuperar el control del centro y norte del país, ocupado por los grupos armados, que se ha caracterizado por la comisión de masacres de civiles, pillaje, torturas y violaciones.

Pese a este despliegue de violencia, la ofensiva no está dando los frutos esperados. Los rebeldes tuaregs hostigan a las fuerzas ruso-malienses y los grupos yihadistas han conseguido extender su insurgencia por todo el país, hasta en los alrededores de la capital y regiones como Kayes y Sikasso, en el oeste y sur respectivamente, las El conflicto estalló en 2012, cuando tuaregs y grupos yihadistas se levantaron en armas

La política de mano dura de Túnez ha contribuido a que la ruta canaria crezca

 $\frac{^{\text{El dato}}}{96\%}$ 

de los malienses que solicitan asilo en España son aceptados, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). menos afectadas hasta ahora por el conflicto.

Pero los malienses no huyen solo del conflicto, sino también de sus devastadoras consecuencias económicas, que se suman al creciente aislamiento regional e internacional que sufre el país tras la llegada al poder de los militares: campos de cultivo que se abandonan, zonas de pastoreo inaccesibles, cortes de luz diarios y el comercio muy afectado. "En un banco de Bamako solo te pueden dar 1.500 euros porque ni los bancos tienen. Todos los emprendedores se están yendo", asegura un empresario maliense que ahora reside en Senegal.

La mayoría de los refugiados se quedan en el propio continente africano. Pero las cifras aumentan a un ritmo vertiginoso. Este julio había 13,7 millones de refugiados y desplazados internos en África occidental y central, un 25% más que en julio de 2023. Hace tan solo cinco años la cifra era de 6,5 millones. "Está claro que las 22.000 personas que han llegado a Canarias en seis meses suponen un desafío mayor para las autoridades de las Islas, pero hay que poner esas cifras en contexto con lo que ocurre en África. Solo en Burkina Faso, un país muy pobre, hay entre dos y tres millones de desplazados internos; en Chad tienen 1,2 millones de refugiados, la mitad procedentes de Sudán; y en Mauritania, que tiene cinco millones de habitantes, hay unos 200.000 refugiados malienses", comenta Creach.

Paradójicamente, el aumento de las personas que se han quedado sin hogar no está suponiendo un incremento de la ayuda internacional, sino lo contrario. En 2020, los donantes solo alcanzaron a cubrir el 60% de las necesidades de Burkina Faso, Malí y Níger para atender a refugiados y desplazados, pero en 2024 no se ha llegado a financiar ni el 20% de los aproximadamente 2.000 millones de euros necesarios en una crisis ensombrecida por otros conflictos en el mundo. "Si los refugiados no pueden recibir educación, atención sanitaria, acceso a alimentos y agua o conseguir un empleo, para ellos quedarse en África ya no es una opción", asegura el coordinador de Acnur para el Sahel.

### Sin visados

Ante la imposibilidad de conseguir visados, las dos rutas tradicionales de la emigración maliense hacia Europa son la de Canarias y la del Mediterráneo, que atraviesa el desierto del Sahara y tiene a dos países como principales puntos de salida de las embarcaciones: Libia y Túnez. Sin embargo, los graves abusos cometidos contra los migrantes en el primer país, con prácticas de esclativud, torturas y secuestros, convirtieron al segundo en el epicentro de las salidas hacia Europa. En 2023 casi 160.000 personas llegaron a Italia por vía marítima irregular, pero en 2024 descendieron un 66%. Detrás de esta caída están los acuerdos firmados por Italia y la UE con Túnez, que prevén inversiones superiores a los 1.000 millones de euros.

En contrapartida, Túnez ha puesto en marcha una política sin precedentes de persecución contra los migrantes subsaharianos, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch ha documentado abusos, golpes, uso excesivo de la fuerza, tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, interceptaciones peligrosas en el mar, desalojos forzosos y robo de dinero y pertenencias. Médicos sin Fronteras acusa a la UE de "complicidad en el abuso continuo al que se somete a los migrantes atrapados" en Túnez.

La política de mano dura de Túnez ha contribuido a que la ruta canaria sea hoy una opción creciente para miles de malienses. "Entran por carretera o simplemente cruzan la frontera", aseguran fuentes del Gobierno mauritano, "tenemos acuerdo de libre circulación, nuestros nómadas también van a Malí en busca de pastos, y, además, estamos obligados por solidaridad y por ley a acogerlos como podamos". Las cifras oficiales hablan de unos 110.000 refugiados malienses en Mauritania, pero la realidad es muy superior y podría rondar los 200.000.

"Mauritania no puede hacer más", asegura la misma fuente, "en febrero ya estuvo el presidente español e hizo muchas promesas, pero hoy no se ha visto ninguna iniciativa concreta. Hay cierto malestar por esos compromisos incumplidos", añade. Nuadibú es uno de los puntos de salida tradicionales, pero en los últimos meses muchas embarcaciones zarpan de los alrededores de Nuakchot, donde la vigilancia mauritana o de la Guardia Civil española es menor.

16 ESPAÑA EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# Daniel Sancho, antes de la sentencia: "Estoy preparado para lo mejor y para lo peor"

La Fiscalía de Tailandia solicita la pena de muerte para el español por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

### EFE Koh Samui (Tailandia)

El español Daniel Sancho asegura estar "preparado para lo mejor y para lo peor" ante la sentencia que determinará el próximo jueves si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia el pasado año. Sancho se enfrenta a una petición de la Fiscalía de pena de muerte.

"Estoy preparado para lo mejor y para lo peor", dijo Sancho a la agencia Efe el pasado 22 de agosto en la prisión de Samui, en el sur de Tailandia, al ser preguntado cómo afronta la sentencia. El español se mostró optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta fuera un asesinato premeditado. El elemento de la premeditación es clave porque, si esta no queda probada, Sancho no podría ser condenado a pena de muerte.

El español considera que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente", en referencia a la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Pangan, y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.

El procesado, de 29 años, y Arrieta, de 44, habían quedado en verse ese día en la citada isla, muy turística conocida por albergar la fiesta de la luna llena, en la que las playas se llenan de gente celebrando con música hasta el amanecer. Sancho llegó un par de días antes de la cita y planeaba quedarse unas semanas por la misma zona. Al día siguiente denunció que su amigo había desaparecido. El español fue detenido formalmente dos días después.

Aunque inicialmente Daniel Sancho sí confesó el crimen, el español después ha defendido que Arrieta murió de forma accidental, fruto de una pelea entre los dos. Además del cargo de asesinato premeditado y de destruir el pasaporte de la víctima, cargos de los que Sancho se ha declarado no culpable, el español está acusado de descuartizamiento y de ocultar el cuerpo de su amigo colombiano, algo que sí ha reconocido.

El juicio contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de otro célebre intérprete, el ya fallecido Sancho Gracia, concluyó en mayo con un alegato final en el que el acusado lamentó el daño que ha ocasionado a la familia de la víctima. "Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo", manifestó Sancho ante el tribunal. "Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte", añadió Sancho en una vista que se celebró a puerta cerrada y en medio de un imponente despliegue mediático para un juicio casi secreto.

La acusación, sin embargo, ha insistido durante el proceso judicial sobre la falta de muestras de arrepentimiento de Sancho. Durante el juicio, la acusación le planteó a Sancho algunas cuestiones que entendían sin resolver. Entre ellas, los motivos por los que no pidió ayuda cuando se vio en esa situación, cuándo consideró que Edwin Arrieta había fallecido o por qué descuartizó a la víctima.



Simón, ayer a su llegada a los juzgados en Madrid. F. ALVARADO (EFE)

# El subdirector de la Fundación La Caixa niega ante Peinado la mediación de Sánchez

Marc Simón declara al juez que la colaboración con Begoña Gómez fue "satisfactoria"

### EL PAÍS Madrid

El juez instructor de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tomó ayer declaración como testigos a cuatro representantes de entidades que financiaron la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sin que, según fuentes de la defensa, las declaraciones hayan aportado ningún dato relevante para la investigación contra Gómez. Por los juzgados pasaron la directora de Wakalua, Leticia Lauffer; el consejero delegado de la sociedad de Barrabés, Luis Miguel Ciprés; el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez, que aseguró ante Peinado que nunca se reunió con Pedro Sánchez para tratar el tema de la cátedra de su esposa en la Complutense ni cualquier otro tema, informó la institución en una nota de prensa. Además, Simón expresó su "predisposición" a seguir colaborando con la cátedra de la UCM en el caso de que tuviera continuidad porque, según dijo al juez, los resultados han sido "satisfactorios".

Simón detalló ante el magistrado que los primeros contactos que mantuvo con Gómez fueron en 2018, un par de años antes de que surgiera el proyecto de la cátedra. En 2020 fue cuando, según Simón, la esposa de Sánchez se puso en contacto con él para exponerle ese proyecto, que podría encajar con los fines sociales de la fundación. La propuesta, según informa la nota de prensa, fue aprobada por el comité de dirección de la fundación, que ha recibido reportes sobre el funcionamiento de la misma en el marco de la comisión de seguimiento. Simón destacó además que este tipo de acuerdos de colaboración con universidades o centros de investigación son bastante habituales.

El primer testigo en declarar fue Leticia Lauffer, socia del empresario Carlos Barrabés, que a su vez era profesor del máster que dirigía Gómez en la UCM. La consejera delegada de Wakalua, filial de Globalia, negó en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo haber sido el nexo para facilitar el rescate de Air Europa por sus vínculos con Gómez, con la que tenía una relación profesional "muy buena" en la que no había "nada raro". Fue precisamente la supuesta relación de la esposa del presidente con el rescate de la aerolínea uno de los asuntos denunciados por el seudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, aunque la Audiencia Provincial de Madrid no vio ninguna base para investigar. Tras la sesión de ayer, fuentes de la defensa aseguraron que no se puede extraer ninguna nueva conclusión de la declaración de Lauffer.

La defensa hace la misma lectura tras el interrogatorio de Luis Miguel Ciprés, el consejero delegado de la sociedad de Barrabés. Preguntado "por segunda vez sobre las mismas cuestiones vinculadas a los contratos públicos adjudicados a su empresa en el año 2020", fuentes de la defensa explican que Ciprés aportó información "al detalle" que no añade "ninguna novedad a la investigación. En la misma línea, explican que el representante de Reale Seguros reiteró que el trabajo con la Complutense "forma parte de su actividad ordinaria" de colaboración con instituciones y entidades públicas.

# Detenido un patrón en Marbella tras un choque mortal con una moto de agua

# NACHO SÁNCHEZ Málaga

La Guardia Civil ha detenido a un alemán de 34 años que patroneaba una embarcación que chocó el sábado en Marbella contra una moto acuática cuyo conductor, de 26 años y también alemán, falleció. El patrón dio positivo en alcohol y drogas. Más tarde fue arrestado. Se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia, explican fuentes del Instituto Armado. Ya ha sido puesto a disposición del juzgado de Instrucción 5 de la localidad marbellí, que deberá decidir sobre su ingreso en prisión o su puesta en libertad. Es la segunda muerte relacionada con estos vehículos en este verano en Málaga y la cuarta en poco más de un año.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía entonces varias llamadas en las que diversos bañistas alertaban de una colisión entre un barco y una moto acuática en Puerto Banús, en Marbella. Los testigos consiguieron sacar a la víctima del agua e iniciaron las maniobras de reanimación. Hasta el lugar se desplazó un equipo sanitario del 061, que continuó con los intentos de recuperación, hasta que certificaron su defunción.

Salvamento Marítimo ha avisado en distintas ocasiones ante la peligrosidad de las motos náuticas en otros puntos del litoral español y la importancia de realizar más controles, sobre todo porque en numerosas ocasiones son conducidas por personas sin suficientes conocimientos, lo que eleva la peligrosidad.

En paralelo al accidente mortal en Marbella, la Guardia Civil también investiga en Mallorca a la tripulación de otro yate con bandera alemana tras una embestida mortal que terminó con la vida de un joven de 20 años, que pescaba calamares junto a su hermano pequeño y su tío en un bote, el pasado viernes por la noche. EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024



Vista del faro del Caballo de Santoña (Cantabria) sobre los acantilados. DRCOOKE (GETTY)

El Ayuntamiento cántabro y el Gobierno autónomo impulsan una iniciativa para que se controle el acceso a la torre, atestada de visitantes y basura

# El faro del Caballo de Santoña cabalga hacia la saturación

JUAN NAVARRO Santoña

Mismo objetivo, similar sudoración, distinta vestimenta. Hay figuras delgadas o más gordas, adultas y jovenzuelas. Casi todos resuellan cuando el sol asoma entre la vegetación. Las vistas a la bahía de Santoña (Cantabria) sirven para hacer fotos y, como táctica, para disimular el cansancio. Al fondo, tras un par de horas de paseo, el faro del Caballo, hermoso destino por su recorrido y goloso para las redes sociales. Tanto, que la antaño ruta para lugareños se ha masificado, con cientos de visitantes diarios en una zona poco apta para gentíos: al faro se llega tras descender 763 anchos escalones de piedra. Luego toca subirlos. La saturación crece tras frustrarse un plan de controlar los accesos con el fin de garantizar la seguridad y la sostenibilidad del ecosistema, o sea, para reducir el número de latas de cerveza y de basura diversa abandonada por los turistas, además de potenciales percances. Ahora, el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de la localidad preparan una prueba de control de accesos hasta el final del verano.

Los residuos afloran entre el rico paisaje por donde reptan las sendas hacia el Caballo. Se ven varias latas de refrescos, papel higiénico entre los matorrales, bolas de aluminio y hasta envoltorios de preservativos junto a los restos de un fuerte de la guerra de la Independencia. Ese panorama indigna a Carmen Velasco, de 24 años, trabajadora de una empresa de aventura por Santoña. Ella guía a un grupito hasta el faro y desde allí la comitiva volverá en kayak, remando, para disfrutar del mar y ahorrarse la caminata de retorno.

"Con tanta gente es incómodo, hay chavales que no hacen caso a nada o personas de vacaciones que no quieren que les digas
lo que tienen que hacer", lamenta
la joven, deseosa de una restricción de accesos para garantizar
"un turismo responsable y seguro". La enumeración de accidentes abruma, con clavículas rotas al
saltar al agua desde la base del faro, brechas por caídas, desgracias
múltiples sobre articulaciones y
toda clase de problemas para los
servicios de emergencias.

Al lugar solo se puede acceder en helicóptero. Además, las peligrosas aspas de la aeronave obligan a decenas de personas a apelotonarse en el tramo final de escaleras mientras el viento les lanza los residuos abandonados por ellas mismas o sus predecesores. Preguntar a pie de calle por Santoña arroja el posicionamiento unánime hacia un faro desbordado, con hordas de forasteros preguntando en esta villa pesquera por ese faro en desuso desde 1993. El sindiós de cada verano, agitado por Instagram o TikTok, hizo que desde hace dos años se intentara impulsar una limitación de 300 visitantes diarios, con reserva previa. La iniciativa quedó varada entre cambios de gobiernos locales y autonómicos: el PSOE cedió el Ayuntamiento en 2023 a Santoñeses, con el apoyo del PP. Los avances se truncaron y, desde entonces, prosigue el descontrol, al que ahora quizá pondrá coto el proyecto de accesos mediante un registro digital.

Velasco pastorea a una familia de gaditanos y a otra de vallisoletanos, atentos a sus explicaciones históricas y renegando de la porquería. El paso de los minutos incrementa las visitas menos madrugadoras y pronto desfilan grupitos de veinteañeros como el liderado por Imanol Ruiz, de Vitoria, como acredita su camiseta del Alavés; sus colegas, uno de ellos con barras de pan a la chepa, tampoco escatiman en atuendos futbolísticos.

"Lo sabemos por el boca a boca, tampoco es malo. Si es verdad lo de la basura, le damos dos hostias a alguno", bromean los chicos. Paquito Fernández, santoñés de 73 años y bastón en ristre, recuerda esa infancia cuando apenas venían los nativos y algún francés montañista. "Los humanos somos terribles, hay mucha guarrería y la gente del pueblo ya no va "Hay mucha guarrería. Los del pueblo ya no vamos", dice un lugareño

Los accidentes crecen y al lugar solo se puede llegar a pie o en helicóptero

El dato

300

personas al día es el límite que se quiere imponer. Pero la iniciativa está parada por los cambios de gobierno en el Ayuntamiento y en la Comunidad. La visita al faro y la ruta se realizaría con reserva previa. en verano", reprocha. Muy cerca, en una pared de piedra, los grafitis cubren un rótulo de "La basura no vuelve sola". La senda prosigue y el calor exprime los poros mientras alguno gruñe por la exigencia. Cinco amigos se paran ante un mirador para contemplar el horizonte, para admitir que siempre se habla de "la gente" sin considerarse a uno mismo parte del problema: "Bueno, pues a petarlo un poco más".

### Redes sociales

Del altavoz portátil acarreado en la mochila escapa, como en otras tantas comitivas, el último grito del reguetón. En este caso, Nicki Nicole. Detrás avanzan las estadounidenses, de Florida, Katie Ruffino y Allison Baith, de 26 y 32 años. Su acento desconcierta en estos lares, pero se debe a que la madre de una de ellas se casó con un santanderino y tiene casa cerca. "Nos gusta la escalada y saltar al agua, lo enseñaremos en redes sociales, ¿por qué no?", argumentan las mujeres.

La familia de la granadina Sensi Sevilla, de 52 años, se ha quedado con ganas de refrescarse, pues no pensaron en el bañador cuando miraron por internet el típico "Qué hacer cerca de Santander" y descubrieron el faro. Han venido a Cantabria, con poco éxito, para quitarse del calor, destaca la mujer, mientras su marido, con la camiseta empapada, resopla para acreditarlo. El clan comenta la enorme afluencia en este paraje ya no tan salvaje. "No me extraña que limiten el acceso, está de basura que da pena, que aquí viene lo más grande. Si hubiera una página para apuntarse con tiempo, lo haríamos encantados y respetaríamos el turno", asegura.

El trazado conduce gradualmente entre el bosque, donde
pueden asomarse cabras o ardillas, hasta el lugar crítico: el inicio
de las escaleras, estrechas, donde
a veces hay que encoger el estómago para que alguien que suba
pueda pasar, o viceversa. Estas
fueron construidas como trabajo
forzoso por los presos republicanos del cercano penal del Dueso
y hoy se desgastan con pies relativamente prudentes y manos aferradas a un cable lateral.

Allí se ha visto de todo estos años, como una pareja de alemanes auxiliando con barritas energéticas a un muchacho mareado tras el ascenso y tumbado en el suelo. También colas, viralizadas el verano pasado, con decenas de visitantes aguardando para emprender el descenso. Abajo del todo, varias opciones de tirarse al agua. Las hay relativamente civilizadas, como agarrándose a una soga y zambulléndose como Tarzán, o peligrosos puntos desde donde lanzarse con más riesgo que un inocente planchazo. Para subirse de nuevo al peñón, otra cuerda y los mejillones aferrados a la roca ejerciendo como afiladas cuchillas para ascender los 763 escalones con algún rasguño y, a poder ser, guardando la basura ge-

# El gasto en Defensa rebasa en un 20% lo presupuestado en los dos últimos años

El conflicto en Ucrania y el compromiso de elevar el desembolso militar hasta el 2% del PIB ensanchan el habitual desvío entre lo previsto y lo ejecutado

### LAURA DELLE FEMMINE Madrid

El gasto en Defensa que se proyecta cada año en los Presupuestos Generales del Estado se queda corto. Durante los dos últimos años, esta partida ha demandado de una inyección adicional para financiar los compromisos existentes y los que se añadieron a lo largo de estos ejercicios. La diferencia entre la previsión y la ejecución real supera el 20% desde 2022. La invasión rusa de Ucrania y el compromiso de los países de la OTAN para elevar los desembolsos en gasto militar al 2% del PIB en 2030 ha acentuado la situación. Y ello, pese a que el Tribunal de Cuentas ya ha advertido contra esta práctica y el Tribunal Constitucional ha anulado en el pasado créditos presupuestarios por aprobarse por decreto para saltarse el control parlamentario. Uno de los ejemplos más recientes de los gastos de defensas no previstos en los Presupuestos es el anuncio del envío de armas a Kiev por un valor de más de 1.000 millones de euros, que volverá a ensanchar este 2024. Esta tendencia se mantendrá en el futuro, según los analistas consultados, tanto por el tenso contexto geopolítico (conflicto en Ucrania, guerra entre Israel y Hamás...) como por el compromiso asumido con la OTAN para que el gasto en Defensa alcance el 2% del PIB antes de que termine esta década.

"Los Gobiernos prefieren reducir al mínimo posible el gasto en Defensa durante la tramitación de los Presupuestos, sean del signo que sean. Saben que hay oposiciones históricas a este capítulo y existen razones de estabilidad presupuestaria", afirma Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano. "Es un clásico. Las desviaciones suelen superar el 30% en los peores casos", corrobora Antonio Fonfría, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y académico en la Academia de la Ciencia y las Artes Militares.

La desviación entre el gasto previsto y el ejecutado no es únicamente reflejo de los eventuales imprevistos que puedan surgir. La insuficiente presupuestación en materia militar es un modus operandi de todos los Ejecutivos para sortear presiones internas, esquivar a la opinión pública y dedicar más recursos, al menos sobre el papel, a otras partidas. En los últimos tiempos, por ejemplo, ha habido tensiones entre los socios de Gobierno al aprobarse un fuerte repunte del importe destinado a



Soldados españoles en el municipio rumano de Campia Turzii, en mayo. KAY NIETFELD (GETTY)

No solo refleja imprevistos, es una forma de sortear las presiones internas

"Es un clásico", dice un investigador. "Con brechas de más del 30% en algún caso"



La ministra Margarita Robles, el día 22 en Albacete. V. FERNÁNDEZ (EP)

Defensa en las cuentas del año pasado, de más de un 26%.

Los datos confirman esta brecha que se genera año tras año. La partida asignada al Ministerio de Defensa en las cuentas de 2022 se situaba en los 10.155 millones de euros, pero finalmente la ejecución presupuestaria fue cerca de un 30% superior, rebasando los 13.000 millones, según los datos de liquidación publicados por Hacienda. Para el ejercicio pasado, el Ejecutivo estimó 12.825 millones de gasto militar. Finalmente, los desembolsos reconocidos rondaron los 15.000 millones, cerca de un 20% más de lo inicialmente calculado.

Algunos estudios calculan una desviación mayor de la que resulta del alejamiento del presupuesto inicial, teniendo en cuenta todos aquellos capítulos que elevan el gasto militar al margen de las facturas del ministerio. El Centro Delàs de Estudios por la Paz, por ejemplo, estima que el pasado ejercicio el gasto destinado a Defensa superó los 27.000 millones de euros, y que en 2022 rebasó los 22.000 millones frente a los 10.155 asignados por las cuentas. Este año no hay nuevos Presupuestos —están prorrogados los de 2023—, pero todo apunta a que el tamaño del desvío entre el gasto militar estimado y el efectivo seguirá estable o hasta crecerá. El Ejecutivo ya ha aprobado dos ampliaciones de crédito antes de la primera mitad del año: el mencionado envío de armas a Ucrania, y otros 580 millones para "operaciones de mantenimiento de la paz" en el exterior cargados al Fondo de Contingencia.

"Como lo que se presenta inicialmente no basta para cubrir todos los gastos, se recurre a créditos extraordinarios, al Fondo de Contingencia [una partida presupuestaria para atender las emergencias] o a créditos del Ministerio de Industria", resume Arteaga. Algunas de estas prácticas fueron sancionadas en 2016 por el Tribunal Constitucional, que anuló créditos extraordinarios por miles de millones, alegando que hubieran tenido que aprobarse por ley y no vía decreto ley, pues se saltaron así el control parlamentario.

## Recurso del PSOE

Respondía así a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE y otras formaciones contra un crédito para programas especiales de armamentos. El Tribunal de Cuentas también instó a modificar estos procedimientos. "Se cuestionó este mal uso de la técnica presupuestaria, pero esta situación no se ha corregido: seguimos usando más dinero del que presupuestamos", añade el experto del Elcano.

Las misiones militares en el extranjero son caras y suponen uno de los principales responsables de los desvíos presupuestarios a lo largo del año, junto con las compras de armamentos, explica Pere Ortega, fundador y presidente honorario del Centro Delàs. Actualmente, hay 16 misiones el exterior, entre los frentes calientes del este de Europa y Oriente Medio, y África (Somalia y la República Democrática del Congo, entre otros). "Son costosísimas, no solo por los sueldos, sino por el desplazamiento de armamento pesado y el abastecimiento. Pero cada ejercicio se presupuesta una cifra muy inferior a lo realmente gastado y luego se hace una pequeña trampa".

Ortega insiste en que hay "mucho más gasto militar de lo que es estrictamente el Ministerio de Defensa", que se reparte por distintos departamentos y que, si se contabilizara donde corresponde, ofrecería otra imagen del esfuerzo real de España en este capítulo. "Por ejemplo, las pensiones militares en la Seguridad Social o las ayudas a las industrias militares para producir armas, que salen del Ministerio de Industria. Son gastos que el Gobierno no contempla. Si lo hiciera, ya estaríamos llegando al 2% del PIB de gasto en Defensa", subraya.

"A la dotación asignada en las correspondientes leyes de presupuestos se han venido aportando —y en algunos casos detrayendo- créditos adicionales vinculados principalmente al Fondo de Contingencia y al crédito que figura en el programa 464B del Ministerio de Industria relativo a la I+D militar. (...) Las variaciones han llegado a suponer hasta un tercio del presupuesto inicial", puntualiza el informe El aumento del Presupuesto de Defensa en España, publicado a finales del año pasado por la Fundación Alternativas.

### Compromiso del 2% del PIB

Una situación, añaden los autores de este último documento, que es "poco adecuada". Por dos razones: por un lado, "la responsabilidad de la política industrial y tecnológica del sector de la defensa es del Ministerio de Defensa", y no de Industria; por otro, porque las operaciones que se van a realizar a un año vista podrían tener una apro-

# Que el gasto se reparta entre varios ministerios crea una batalla de cifras

"Queremos hacer en seis años lo que no hemos hecho en 10", critica un analista

ximación presupuestaria "cercana al 90%" sin necesidad de tirar tanto del Fondo de Contingencia.

El hecho de que el gasto militar se diluya en distintos apartados también crea una suerte de guerra de cifras sobre el verdadero esfuerzo militar del país. Si España calculó un presupuesto militar para 2021 de 9.409 millones, el 0,78% del PIB, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estimó que, para el mismo ejercicio, la cifra alcanzó los 16.526 millones de euros, el 1,4% del PIB, ya que lo calcula sobre distintas partidas.

Según la OTAN, fueron 12.546 millones en ese mismo 2021, equivalentes al 1,04% de la riqueza del país, de acuerdo con los datos recogidos en el informe de la Fundación Alternativas, del que Fonfría, de la Universidad Complutense, es coautor. "Sería más útil un Presupuesto de base cero. Es complicado, pero daría mayor control sobre el gasto", sugiere.

España asumió el empeño de elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB hace una década, y el actual Gobierno ha vuelto a reafirmarlo dos años atrás en la cumbre de la Alianza Atlántica. "Lo que no hemos hecho en diez años lo queremos hacer en seis, y eso es un problema grave presupuestariamente", señala Fonfría, que no considera realista el plan del Gobierno para alcanzar la meta que se ha fijado de cara a 2029. "Si se hubiese hecho de forma paulatina se llegaría sin grandes problemas a ese 2%, pero ahora se tiene que hacer deprisa y corriendo, lo que además puede generar un sinfín de problemas de gestión".

# Precio de las acciones de las 14 mayores empresas de defensa de EE UU y Europa



### Valor de mercado de las compañías





Fuente: "Análisis de la industria de defensa. Junio de 2024" y Accuracy

EL PAÍS

# Las guerras de Ucrania y Gaza disparan el valor de las armamentísticas

Las firmas europeas del sector suben más en Bolsa, pero en EE UU ganan el doble

# MIGUEL GONZÁLEZ

# Madrid

El valor de mercado de las principales empresas fabricantes de equipos militares de Estados Unidos y Europa se ha disparado en los últimos cuatro años, al socaire de las guerras de Ucrania y Gaza. Así lo constata un estudio de la consultora Accuracy, que ha analizado la evolución de las siete principales empresas estadounidenses del sector y sus homólogas del Viejo Continente, cuya capitalización en Bolsa ha aumentado un 59,7% desde el 24 de febrero de 2022, cuando se inició la invasión de Ucrania. La subida es muy superior a la de los índices bursátiles de referencia a ambos lados del Atlántico (S&P 500 y Eurostoxx 50), que en ese periodo se han anotado alzas de algo más del 13% y del 7%, respectivamente.

Las compañías estadounidenses analizadas son las estadounidenses Honeywell International, RTX Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris y Huntington Ingalls. Por parte europea, se incluyen las francesas Safran, Dassault Aviation y Thales; la británica BAE Systems; la alemana Rheinmetall; la italiana Leonardo; y la noruega Kongsberg Gruppen. Ignacio Lliso, socio de la consultora financiera y estratégica Accuracy, explica que se han seleccionado aquellas grandes empresas en cuya actividad tiene un peso relevante el sector defensa.

El mayor aumento de su cotización se produjo entre el tercer trimestre de 2023 (cuando comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza) y el primer trimestre de este año. Medio año en el que la capitalización global de los 14 gigantes de la industria militar creció un 20%, según constata el estudio, realizado a partir de la base de datos de Capital IQ. "En la semana siguiente al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, el valor promedio de las acciones de las empresas de la muestra aumentó alrededor del 9%, mientras que el mercado [bursátil] se mantuvo estable", se lee en el informe.

Ventas de las firmas de EE UU

El incremento de su valor bursátil hizo que este pasara de suponer 11,1 veces su ebitda (el beneficio anual antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) a 18,8 veces.

# Ingresos al alza

Las ventas de las firmas americanas crecieron un 27,47% (14.122 millones de euros) si se compara el primer trimestre de 2021 con el primero de 2024, mientras que las europeas lo hicieron en un 28,82% (6.828 millones de euros) entre el último trimestre de 2023 (no hay datos completos para el

primero de este año) y el último de 2021. Se trata, en todo caso, de volúmenes no comparables, pues el año pasado la facturación de las siete compañías estadounidenses sumó 246.157 millones de euros, mientras que las europeas registraron 102.327 millones, un 41,5% de aquellas.

Pero no solo se disparó el valor de sus acciones: también lo hizo el volumen de títulos negociados. En el primer trimestre de 2022, coincidiendo con la invasión de Ucrania, los inversores comercializaron participaciones de firmas europeas por valor de 1.402 millones de euros, la cifra más alta en los últimos ocho trimestres; mientras que los títulos comercializados de compañías americanas alcanzaron su récord, 1.034 millones, en el cuarto trimestre de 2023, coincidiendo con la escalada de violencia en Oriente Próximo.

La escalada en la cotización de las compañías europeas del sector fue mayor que en el caso de las norteamericanas (129% frente a 31%), lo que Lliso atribuye a que en EE UU el alza "se inició antes y las Bolsas europeas se sumaron luego". Pese a ello, la diferencia entre ambos grupos sigue siendo abismal: el valor de mercado de los siete gigantes estadounidenses alcanza los 532.000 millones de euros, mientras que el de sus homólogas europeas se queda en 230.583, menos de la mitad.

La rentabilidad de la industria de armamento no ha crecido al ritmo de su valor en bolsa, ya que este último se deriva de la expectativa de beneficios futuros. "Cuando empieza la guerra de Ucrania, vemos que la distancia entre la valoración relativa de las compañías y sus resultados se amplía: las acciones suben mientras el nivel de facturación se mantiene. El inversor no solo busca el beneficio inmediato, sino a medio plazo", explica el socio de Accuracy.

El margen de ebitda promedio de ambos grupos (armamentísticas estadounidenses y europeas) se mantuvo estable en este periodo, oscilando entre el 14,3% de finales de 2021 y el 12,7% de principios de 2024, aunque a este lado del Atlántico aumentó en 2,1 puntos (del 11,7 al 13,8%), mientras el otro se redujo en 4,3 (del 16,5 al 12,2%), estrechando la brecha.

La mayor rentabilidad económica la ha obtenido la firma estadounidense Honeywell, especializada en electrónica y comunicaciones, con un promedio del 24,2% en el periodo. En cambio, la germana Rheinmetall, fabricante de armamento y munición, es la que más se revaloriza: sus acciones pasan de 96,7 euros en febrero de 2022 a 334 en enero de este año. Es decir, un 245% más. "Todas se benefician del entorno [bélico], aunque algunas, por el tipo de producto que facturan, lo hacen de modo más directo", detalla Lliso.

El precio de las acciones de Leonardo ha aumentado un 139%; las de BAE Systems, un 101%; las de Dassault Aviation, un 86%; las de Thales, un 76%; las de Konsberg Gruppen, un 64%; y las de Safran, un 45%. El crecimiento del valor bursátil de las empresas americanas fue algo más modesto: Huntington Ingalls, 40%; Lockheed Martin, 29%; General Dynamics, 25%; y Northrop Grumman, 22%.

La subida del gas aumenta el precio de la luz cuando no hay sol y la fotovoltaica reduce la presión en el tramo central del día

# Pagar cinco veces menos (o más) por poner la lavadora

IGNACIO FARIZA Madrid

Fue en la primavera de 2021, cuando la reforma de la factura regulada de la luz creó el mantra: las lavadoras y los lavavajillas, se repetía hasta la saciedad, mejor de madrugada. Hace poco más de tres años de aquella máxima, que aún siguen --erróneamente-- a rajatabla muchos consumidores, pero la realidad actual de precios no podría ser más distinta: para los ocho millones de hogares y pymes que optan por el mercado regulado (PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor), las horas más baratas hoy son aquellas en las que luce el sol.

Una brecha que, lejos de cerrarse, va a más: los últimos sábados y domingos, por ejemplo, consumir electricidad cuando más luce el sol ha sido entre cinco y ocho veces más barato que hacerlo a la hora de la cena o en los primeros compases de la madrugada. Aunque la tendencia se exacerba los fines de semana, este nuevo patrón no es ni mucho menos una excepción: los días de diario la diferencia es de entre dos y tres veces, según las cifras que actualiza a diario Red Eléctrica de España (REE).

El reciente estirón estival en el precio del gas natural, que acumula una subida de más del 70% desde los mínimos de febrero, acentúa aún más un patrón de precios de la luz que ya lleva tiempo mostrando credenciales: valores bajos en el tramo central de la jornada y alto en el resto, sobre todo durante el desayuno y a la hora a la que la mayoría de la gente llega a casa del trabajo. Sin embargo, este último estirón en el precio del combustible rey está ensanchando la diferencia entre las horas baratas -cuando la fotovoltaica, la más barata, marca el precio de toda la electricidad que se genera- y las caras-en las que la producción renovable y

nuclear no basta para cubrir íntegramente la demanda, y los ciclos combinados tienen que entrar en acción-.

"La clave de esta dinámica está en la correlación entre la aportación de los ciclos combinados [las centrales en las que se quema gas para obtener electricidad] y los precios del mercado mayorista", observa Antonio Aceituno, director general de la consultora energética Tempos. Lo corrobora con datos: en lo que va de agosto, la fotovoltaica está cubriendo aproximadamente la mitad de la demanda total en las horas solares, mientras que los ciclos apenas están aportando menos del 5%

De lunes a viernes la diferencia puede ser de hasta dos y tres veces

"Sería maravilloso que los consumidores tomasen conciencia", indica un experto

de la electricidad generada. En las noches, en cambio, su uso se dispara hasta rozar la quinta parte

El premio, por tanto, es cada vez mayor para las empresas y hogares más cuidadosos a la hora de elegir cuándo consumen. Algo cada vez más sencillo para las familias, gracias a las funcionalidades de programación horaria de prácticamente todos los electrodomésticos que se venden en la actualidad: incluso los más económicos ya las incorporan. "Sería maravilloso que los consumidores, tanto industriales como domésticos, tomasen conciencia del gran valle de precios que tenemos prácticamente cada día en España", apunta el director de Tempos Energía. A pesar de estos incentivos crecientes, lamenta, "está costando mucho adaptar los ritmos productivos o del hogar a los ciclos de precios del mercado mayorista". El perfil del mercado ibérico es particularmente acusado, España y Portugal no son una excepción. Al contrario: la tendencia en el resto de Europa es la misma.

Las cuatro olas de calor que han azotado España en lo que va de verano no solo se dejan sentir en los termómetros, con valores cada vez más extremos. Su incidencia también es significativa en el mercado eléctrico: el aumento en el uso de los aires acondicionados hace que, en lo que va de agosto, la demanda acumule un crecimiento del 4% en el país. Una tendencia que, de continuar en lo que resta de mes, haría regresar esta variable a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia y a la crisis energética.

Con el consumo al alza, son menos las horas en las que las fuentes más baratas se bastan para cubrir todas las necesidades y, por tanto, más en las que es necesario echar mano de las centrales térmicas. "La demanda está tomando el control y llamando a la activación de los ciclos combinados", resume Aceituno. De ahí que las horas de precios cero estén siendo sustancialmente menores que en la pasada primavera, cuando llegaron a registrarse valores negativos en varias jornadas.

Además de un buen tono solar, la apertura obligada de compuertas en varios embalses por las lluvias disparó entonces la producción de las centrales hidroeléctricas a precios de derribo; hoy, en cambio, los titulares de esas centrales han vuelto a su patrón habitual de ofertar solo ligeramente por debajo del gas en las horas más caras.

Aunque en menor medida, las altas temperaturas también están teniendo incidencia -- negativaen la fotovoltaica. Por dos motivos. El primero es de eficiencia: a partir de 25 grados, el rendimiento de los paneles cae ligeramente. El segundo es astronómico: los días son cada vez más cortos. Para que haya precios cero, según los cálculos de la consultora que lidera Aceituno, la trilogía renovable (agua, viento y sol) tiene que ser capaz de aportar por sí sola más del 85% de la generación total.

Por otro lado, la subida en el precio del gas natural y el estirón en la demanda también tienen incidencia sobre otra variable: la fiscalidad de la luz. Según la regulación actual -vigente hasta el 31 de diciembre-, si el precio medio de electricidad en el mercado mayorista supera los 45 euros por megavatio hora (MWh), el IVA que grava el siguiente recibo mensual pasa a ser del 10%, frente al 21% habitual. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no sea la tónica en lo que queda de 2024.



Una mujer pone una lavadora. PACO PUENTES

# CENTROS COMERCIALES CARREFOUR INFORMA A SUS CLIENTES QUE En el folleto "3x2", vigente del 27 de agosto

al 11 de septiembre, se anuncia 50 Que Vuelve en Atún en aceite de oliva RIBEIRA 1 unidad 9,99 euros con cupón de 6,66@uros. cuando el importe correcto del cupón es de 5@uros.

Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias que pudiéramos ocasionarles.

Muchas Gracias.

La proliferación de tarifas fijas de la luz ha sido exponencial en los últimos tiempos, en especial desde la crisis energética, pero no son la panacea para quienes quieren ahorrar dinero y emisiones al planeta. Estas tarifas fijas de la luz, aquellas en las que el consumidor paga lo mismo a cualquier hora de la jornada y en cualquier día de la semana,

se han convertido en las más

frecuentes en miles de hogares españoles. Con resultados no tan positivos para muchos de los consumidores que optan por ellas. La volatilidad invita a buscar refugio, pero todo tiene un coste. Los precios medios de la electricidad en el mercado libre, en el que los contratos fijos no han dejado de ganar peso, cayeron algo más del 20% el año pasado, según las últimas cifras de

Por qué una tarifa fija de la electricidad suele ser una mala idea

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, los más de ocho millones de hogares que optan por el mercado regulado (también conocido como PVPC, donde el descenso acumulado el año pasado fue del 40%) o por una tarifa directamente ligada al mercado mayorista están ahorrando más. En estos dos últimos casos, los márgenes

de ganancia de las eléctricas también son menores.

"Los precios medios de las ofertas publicadas en nuestro comparador se reducen en línea con el mercado mayorista spot, pero a un ritmo más lento", constata Competencia en un informe de principios de mes: "Estas ofertas para el segmento doméstico han continuado por encima del precio del mercado regulado".



Un hombre trabajaba en una obra, el día 2 en Toledo. ÁNGELES VISDÓMINE (EFE)

# El Gobierno prevé 867 millones para la FP en la población activa

El número de alumnos que optan por esta vía formativa ha crecido un 35% en el último lustro

JOSÉ MARCOS / GORKA R. PÉREZ Madrid

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno en su afán de diversificar la economía y reducir el abandono escolar y el paro juvenil. El Ejecutivo aprobará hoy, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, la distribución de más 867,28 millones de euros a las comunidades autónomas para acciones de FP dirigidas a la población activa, avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

El grueso de la partida (696,5), procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán a oferta formativa para desempleados. Otros 145,9 estarán asignados a formaciones de trabajadores ocupados. Los programas específicos convocados por las comunidades, tanto para ocupados como para desempleados, contarán con 24,8 millones. La distribución fue aprobada por las comunidades en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo dependiente del Ministerio. Andalucía será la comunidad más beneficiada con 137 millones, seguida de Cataluña (128), Madrid (110), la Comunidad Valenciana (96) y Galicia (72).

El número de alumnos de FP ha crecido un 35% desde que gobierna Pedro Sánchez, con 1.132.364 alumnos en el curso 2023-24. La legislatura pasada se crearon 250.000 nuevas plazas y el objetivo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que dirige Pilar Alegría, que además es la portavoz del Ejecutivo, es llegar a las 330.000 en la legislatura actual.

El presupuesto destinado a la FP se ha incrementado en un 865% desde 2019, con una inversión superior a los 6.500 millones de euros. Los datos resaltan que la FP ofrece una inserción laboral próxima al 90%. La población trabajadora que participa en cursos de FP se ha duplicado, pasando en solo dos años del 11,41% al 20%. Fuentes del Ejecutivo resaltan que se han acreditado las competencias profesionales de más de un millón de personas, una cifra que espera doblar. Una de las prioridades que perseguía la ley en vigor era acelerar precisamente la acreditación de las competencias profesionales de millones de trabajadores, que pese a acumular años de experiencia laboral carecen de títulos que las reconozcan.

El Congreso aprobó la ley de FP vigente en diciembre de 2021

El grueso de la partida, unos 700, se destinará a los desempleados

El presupuesto para estos estudios se ha incrementado un 865% desde 2019 con el único voto en contra del PP. La norma aumenta el tiempo de formación en la empresa, impulsa el reconocimiento de las competencias profesionales de los trabajadores sin titulación y facilita la comunicación entre la FP y la Universidad.

El Gobierno reivindica que con la ley de FP se está modernizando la rama educativa con mavor crecimiento de alumnado en los últimos años. Unos estudios considerados tradicionalmente de segunda fila frente a las carreras universitarias. La Moncloa, organizaciones empresariales y sindicatos, que apoyaron la nueva norma, consideraban clave la reforma de la ley para reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, que se ha ido rebajando, pero sigue siendo encabezando las tasas comunitarias con un 27,7% entre los menores de 25 años, casi 13 puntos por encima del conjunto de la UE.

El auge de la FP tiene también sus sombras. Los centros públicos matriculan al 65,7% de los estudiantes de FP, aunque la última década su alumnado ha aumentado un 31,1% frente al 136,6% de los centros privados, un porcentaje que se dispara por encima del 450% si se tiene en cuenta solo a los centros privados no subvencionados, según un informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra.

El fortalecimiento de la FP es una demanda compartida por los agentes sociales. Las principales organizaciones representativas de los empresarios, CEOE y Cepyme, abogan por esta vía de adquisición de conocimientos para cubrir las necesidades del mercado laboral.

# El Ejecutivo carga en Estrasburgo contra la eliminación del Serla en Castilla y León

Indica que las acciones de la Junta son contrarias al derecho laboral

JUAN NAVARRO EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Valladolid / Madrid

El Gobierno central le ha dicho al Consejo de Europa que la eliminación de fondos del servicio de mediación laboral en Castilla y León, conocido como Serla, es "contrario al derecho laboral español, el cual incorpora garantías para la efectividad de los mecanismos autónomos de resolución de conflictos". Así se desprende de las observaciones que el Ejecutivo plantea al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ante la reclamación que UGT y CC OO presentaron por la supresión de fondos del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), derivado de la acción de PP y Vox al frente de la Junta.

El texto indica: "En vista de lo anterior, solo se puede asumir que el sistema legal español respeta plenamente la Carta Social Europea, siendo la conducta de la Junta de Castilla y León contraria a las disposiciones que, en España, garantizan el respeto a la Carta". Esta Carta es una normativa comunitaria en materia laboral y social que España ratificó en 2021. El organismo encargado de interpretarla y valorar si los países cumplen es el CEDS, ante el cual los dos principales sindicatos presentaron su reclamación en junio de 2023.

En ella, UGT v CC OO alegaban que la eliminación por parte de la Junta de recursos y financiación para los programas gestionados por los sindicatos denunciantes "les impide llevar a cabo sus actividades, las cuales incluyen la prevención de riesgos laborales, la promoción de la negociación colectiva, la resolución pacífica de conflictos laborales, la orientación profesional para el empleo, la integración social y laboral de los trabajadores migrantes, así como la promoción del diálogo social", indica el CEDS en su nota al respecto. Todo ello, en opinión de los sindicatos, contraviene cinco artículos de la Carta.

El Gobierno central reclama al CEDS "que tenga en cuenta las presentes observaciones en relación con la queja colectiva presentada, y declare que el sistema legal español respeta plenamente la Carta Social Europea revisada, siendo la conducta de la Junta de Castilla y León denunciada en la queja colectiva contraria a dicha Carta".

"El Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha convertido en un ejemplo, denunciado incluso internacionalmente, de desprecio a los interlocutores sociales. No podemos obviar que el presidente de la Junta es responsable en primera persona del desmantelamiento del diálogo social en Castilla y León", reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo, que recuerdan que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, remitió el 15 de julio una carta a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo pidiéndole "la reposición inmediata del Serla".

El texto, fechado a 31 de mayo, lleva la firma del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el encargado de defender a España ante el Comité, dependiente del Consejo de Europa. Arranca con un repaso histórico del Serla, recordando su fundación en 1997, y recuerda que en 2022 el Gobierno castellano y leonés anunció su intención de recortar sus fondos y que trató de de-

"El sistema español respeta la Carta Social Europea", dice el texto

Considera que la supresión de fondos impide la resolución de conflictos

jarlo sin financiación hasta que Vox abandonó la Consejería de Empleo.

"El Gobierno considera que la supresión de la financiación de la Fundación Serla impide el uso del sistema autónomo de resolución de conflictos previsto para esta comunidad autónoma. La eliminación de la financiación implica una inactividad material contraria a la ley", indica el Ejecutivo, que recuerda los sucesivos requerimientos del Ministerio de Trabajo a la Junta para que cambiara su estrategia respecto al Serla.

Portavoces de la Junta insisten en las buenas relaciones con los agentes del diálogo social para restaurar el Serla e indican que aún no tienen respuesta europea y que reaccionarán cuando corresponda.

# El 5G sufrirá una reordenación definitiva tras las vacaciones

Masorange entregará sus frecuencias sobrantes a Digi y a Telefónica y el Gobierno llevará esta tecnología a los pueblos

### RAMÓN MUÑOZ Madrid

La quinta generación de telefonía móvil o 5G avanza lentamente en España y sus efectos aún no son muy perceptibles por el usuario pese a que esta tecnología se estrenó comercialmente en 2019. Los motivos de este retraso son variados, entre los que se encuentran las dificultades financieras de las operadoras para afrontar una inversión tan importante. Otro de los escollos ha sido la falta de definición del mapa de frecuencias que soportan esta tecnología. En total, la Administración ha realizado cuatro subastas de frecuencias para el desarrollo de redes 5G desde 2018, pero tuvo que acometer en febrero de 2022 una reorganización completa de la banda de 3,5 GHz (gigahercios), la que soportará la mayor parte del tráfico, y en junio de 2023 volver a modificarla para ampliar los límites.

Y cuando todo parecía estar ajustado y repartidas las frecuencias entre los cuatro grandes operadores, la fusión entre Orange y MásMóvil en la primavera de 2024 volvió a trastocar todos los planes. Masorange, la compañía nacida de la fusión, está ahora en vías de solventar el problema, aunque debe contar con la anuencia del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. El Gobierno tiene pendiente además completar el programa UNI-CO Redes Activas, el plan financiado con fondos europeos para llevar el 5G real a las zonas rurales y menos pobladas. Ambos procesos -la reasignación de frecuencias y la segunda fase del programa UNICO- se van a culminar inmediatamente después de la vuelta de las vacaciones estivales, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

La raíz del problema es el límite impuesto por el Gobierno a las frecuencias que podía utilizar un mismo operador, que en junio de 2023 se amplió hasta los 140 megahercios (MHz) para la banda de 3.5Ghz. Como quiera que Orange tenía 110 MHz y MásMóvil 80 MHz en esa banda, al consumar su fusión para dar lugar a Masorange sumaban 190 MHz, es decir, 50 MHz más que lo permitido. Bajo las condiciones que marcó Bruselas para autorizar la fusión, Masorange llegó a un acuerdo en diciembre de 2023 con Digi para venderle 60 MHz por 120 millones de euros, de los que 20 MHz esta-



El Mobile World Congress, en Barcelona en 2023. JOAN CROSS (GETTY)

ban en la banda de 3,5 GHz. Tras esta operación a Masorange aún le sobraban 30 MHz en esa banda prioritaria.

# Redes activas

Para deshacerse de ellos, Masorange ha llegado a un acuerdo con Telefónica para venderle 20 MHz por una cantidad no revelada, pero que no superará en ningún caso los 40 millones de euros que le cobró a Digi, según fuentes del sector. La operación no se ha anunciado oficialmente porque precisa de la autorización previa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Transformación Digital. Se trata de un trámite burocrático que no encontrará mayores dificultades, y se espera que el departamento que dirige José Luis Escrivá dé su visto bueno en septiembre, según ha podido saber este diario en fuentes solventes.

Más problemas tendrá Masorange para colocar los 10 MHz que le sobrarán tras la venta a Digi y a Movistar de los citados 40 MHz. El candidato natural sería Vodafone, que solo dispone de 90 MHz en 3,5GHz. Pero tras su compra por el fondo Zegona no parecen estar muy interesados. Tampoco Digi ni Telefónica pueden optar a esos 10 MHz porque, aunque por separado disponen de 20 MHz y 100 MHz, respectivamente en la banda de 3,5 GHZ, ambas compañías sellaron en julio un acuerdo mayorista de uso de la red 5G de Movistar que, en la práctica, supone la compartición o mutualización de frecuencias.

Por otro lado, el Gobierno puso en marcha el Programa UNICO Redes Activas para dar cobertura 5G a más de 1,8 millones de habitantes de municipios pequeños, financiado con fondos Next Generation de la UE. La primera fase se adjudicó en junio por 508 millones. Telefónica recabó la mayor parte de las ayudas (298 millones de euros), frente a Orange (115 millones) y Vodafone (66 millones).

Ahora, Transformación Digital tiene previsto convocar, seguramente en las primeras reuniones del Consejo de Ministros tras el parón estival, la segunda fase de este programa, dotada con 90 millones de euros. El plan otorgará subvenciones a las compañías beneficiarias del 90% del coste de desplegar redes de 5G en las bandas previstas (700 MHz y 3,5 GHz) en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

# El dueño de Temu se desploma en Bolsa por un declive de ingresos

# AGENCIAS

### Madrid

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu presentó ayer un boyante incremento de sus beneficios al cierre del primer semestre, pero lanzó una advertencia sobre el crecimiento de sus ingresos que decepcionó con fuerza a los inversores. El grupo chino, que cotiza en Wall Street bajo la fórmula de los ADR, se desploma entorno al 30% tras publicar sus cuentas, en su peor sesión desde octubre de 2022.

"En el último trimestre, nuestra tasa de crecimiento de los ingresos se desaceleró trimestre a trimestre", dijo Jun Liu, vicepresidenta de Finanzas de PDD Holdings, para quien, de cara al futuro, el crecimiento de los ingresos inevitablemente enfrentará presión debido a la intensificación de la competencia y los desafíos externos. "La rentabilidad también se verá probablemente afectada a medida que sigamos invirtiendo decididamente", apostilló. El cofundador Chen Lei ya había apuntado en repetidas ocasiones que la trayectoria actual de PDD no era sostenible a la vista de la agresiva competencia de rivales como ByteDance y Alibaba Group.

PDD Holdings obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.525 millones de euros al cierre del primer semestre de 2024, lo que es un avance del 183% respecto de las ganancias en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos, que no desglosan la evolución del negocio, sumaron 23.058 millones, un 104% más que entre enero y junio de 2023.

## Las Bolsas

| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW<br>JONES | NIKKEI    |
|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| -0,11%<br>VAR. EN EL DÍA | -0,25%           | +0,00%   | -0,09%    | +0,16%       | -0,66%    |
| 11.265,50<br>MOICE       | 4.896,69         | 8.327,78 | 18.617,02 | 41.240,52    | 38.110,22 |
| +11,52%                  | +8,29%           | +7,69%   | +11,14%   | +9,42%       | +13,88%   |

# Bolsa española / IBEX 35

| TITULO          | ÚLTIMA     | WARIA  | CIÓN DIARIA | l      | AYER   | WA       | IACIÓN AÑO |
|-----------------|------------|--------|-------------|--------|--------|----------|------------|
|                 | COTIZACIÓN | EUROS  | 2           | MÁX.   | MIN.   | ANTERIOR | ACTUA      |
| ACCIONA         | 123,9      | 0,4    | 0,32        | 124,1  | 122,9  | -2,22    | -7,35      |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,92      | 0,14   | 0,67        | 20,96  | 20,58  | -20,14   | -20        |
| ACERINOX        | 9,42       | 0,03   | 0,32        | 9,465  | 9,335  | 4.22     | -11,87     |
| ACS             | 40,44      | -0,4   | -0,98       | 40,62  | 39,68  | 28,95    | 1,69       |
| AENA            | 177,3      | -0,8   | -0,45       | 178,8  | 177,3  | 27,26    | 8,53       |
| AMADEUS         | 60,06      | 0,42   | 0,7         | 60,34  | 59,56  | -2,42    | -8,08      |
| ARCELORMITTAL   | 21         | 0,18   | 0,86        | 21,06  | 20,85  | -13,43   | -18,88     |
| BANCO SABADELL  | 1,92       | 0,001  | 0.05        | 1,928  | 1,904  | 76,06    | 72,42      |
| BANCO SANTANDER | 4,327      | -0,025 | -0,56       | 4,356  | 4,26   | 22,99    | 15,13      |
| BANKINTER       | 7,91       | 0,006  | 0,08        | 7,938  | 7,876  | 32,53    | 36,37      |
| BBVA            | 9,416      | -0,024 | -0,25       | 9,47   | 9,356  | 32,03    | 14,76      |
| CAIXABANK       | 5,382      | 0,008  | 0,15        | 5,404  | 5,354  | 41,98    | 44,23      |
| CELLNEX TELECOM | 35,28      | 0,15   | 0.43        | 35,63  | 35,2   | 2,45     | -1,49      |
| COLONIAL        | 5,685      | 0,1    | 1,79        | 5,7    | 5,6    | 5,28     | -14,73     |
| ENAGÁS          | 13,72      | 0,05   | 0,37        | 13,74  | 13,64  | -12,01   | -10,45     |
| ENDESA          | 18,86      | 0,01   | 0,05        | 18,975 | 18,795 | -0,92    | 2,11       |
| FERROVIAL       | 36,68      | -0,44  | -1,19       | 37,22  | 36,58  | 28,44    | 12,42      |
| FLUIDRA         | 22,22      | -0,02  | -0,09       | 22,38  | 22,12  | 10,21    | 17,98      |
| GRIFOLS         | 9,578      | -0,2   | -2,05       | 9,864  | 9,53   | -23,73   | -36,73     |
| IAG             | 2,098      | -0,022 | -1,04       | 2,114  | 2,069  | 14,91    | 19,03      |
| IBERDROLA       | 12,72      | 0,035  | 0,28        | 12,74  | 12,65  | 15,69    | 6,87       |
| INDITEX         | 49,19      | -0,21  | -0,43       | 49,4   | 49,12  | 44,4     | 25,29      |
| INDRA SISTEMAS  | 16,81      | 0,1    | 0,6         | 16,85  | 16,62  | 29,23    | 19,36      |
| LOGISTA         | 27,42      | -0,12  | -0.44       | 27,66  | 27,4   | 11,41    | 12,5       |
| MAPFRE          | 2,24       | -0,002 | -0,09       | 2,248  | 2,234  | 17,08    | 15,39      |
| MERLIN PROP.    | 11,25      | 0,19   | 1,72        | 11,28  | 11,06  | 37,99    | 9,94       |
| NATURGY         | 23,2       | 0,02   | 0,09        | 23,24  | 23,1   | -11,53   | -14,15     |
| PUIG BRANDS     | 24,82      | -0,19  | -0,76       | 24,98  | 24,6   | ==       |            |
| REDEIA          | 17,16      | 0,08   | 0,47        | 17,16  | 17,03  | 14,71    | 14,55      |
| REPSOL          | 12,665     | 0,04   | 0,32        | 12,91  | 12,65  | -10,3    | -6,13      |
| ROVI            | 76,95      | -0,4   | -0,52       | 77,5   | 76,75  | 53,93    | 28,49      |
| SACYR           | 3,202      | 0,044  | 1,39        | 3,218  | 3,156  | 9,35     | 1,02       |
| SOLARIA         | 11,54      | -0,02  | -0,17       | 11,65  | 11,43  | -13,67   | -37,88     |
| TELEFÓNICA      | 4,087      | 0,023  | 0,57        | 4,113  | 4,049  | 10,23    | 15         |
| UNICAJA BANCO   | 1,209      | -0,008 | -0,66       | 1,22   | 1,209  | 19,67    | 36,74      |

SOCIEDAD 23



Parte del terreno en Teruel donde se construirá el proyecto y, al fondo, unos aerogeneradores en Castellón. SAMUEL SÁNCHEZ

# Luz verde al polémico macroproyecto de energía limpia con más potencia

La construcción en Teruel y Castellón de 125 aerogeneradores de 200 metros obtiene la aprobación de los alcaldes de la zona y las críticas de las plataformas ciudadanas

### ESTHER SÁNCHEZ Madrid

La polémica se cierne cada vez con más fuerza sobre el megaproyecto energético conocido como Clúster Maestrazgo, en Teruel y Castellón, en el que se alzarán 125 inmensos aerogeneradores de más de 200 metros de altura, y que será el de mayor potencia de España. La aprobación del proyecto de construcción por parte del Gobierno este mes, el último paso administrativo, ha provocado la respuesta de los detractores —a favor de la energía verde, pero no al precio ambiental que dicen que este entorno pagará-. Advierten de que se pueden llegar a talar dos millones de árboles, además de que estiman que 84 aerogeneradores invaden zonas de Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea). En marzo presentaron un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "No vemos otro cauce", justificaron.

La magnitud de la cifra de vegetación que podría desaparecer ha provocado una tormenta y la respuesta inmediata del promotor, el fondo de inversión danés Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), que rebaja la cantidad a 98.000 ejemplares, y aclara que están obligados a plantar como mínimo la misma cantidad. ¿Quién tiene razón? Lo cierto es que la cifra no aparece en ningún documento oficial y es muy complicada de determinar porque depende del tamaño de los árboles y de la densidad que exista en cada zona. El Ministerio para la Transición Ecológica tampoco lo aclara, y remite a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de diciembre de 2022,

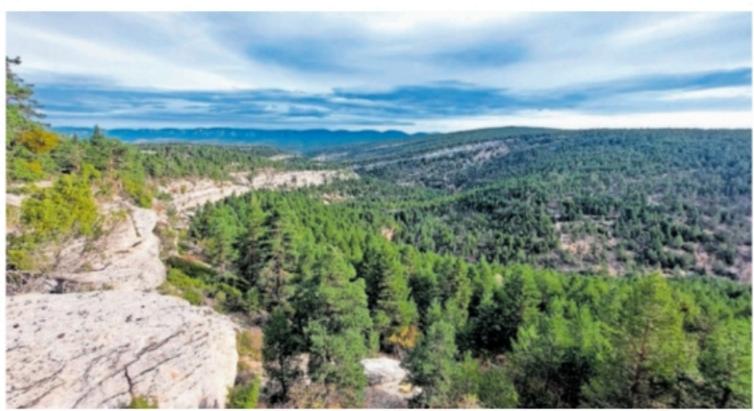

Vista de los terrenos entre Mosqueruela y Fortanete, en una imagen de Joaquín Gargallo.

en la que se concreta que afectará a 488 hectáreas de vegetación. Además, para cortar los ejemplares se necesita la autorización de la comunidad autónoma.

Ernesto Romeo, de Teruel Existe, habla de oscurantismo: "Hemos tenido que elaborar nosotros un plano y cotejar dónde estaban los aerogeneradores para conocer su impacto real en la Red Natura, después de que se modificara el proyecto y las posiciones de algunos de ellos, porque solo nos daban unas coordenadas y en expedientes separados. Es una forma de dificultar la participación ciudadana". Fuentes ministeriales informan de que no pueden dar esa información por seguridad jurídica.

El proyecto, que ocupará 995 hectáreas en total y está dividido en 20 parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas, generará energía para abastecer a 570.000 hogares. En principio iban a ser 161 aerogeneradores, pero el promotor tuvo que modificar los planes por problemas ambientales y reducirlos a 125. Están situados en las provincias de Teruel y Castellón, a esta última le afecta la línea de evacuación, que transporta la electricidad hasta la subestación eléctrica de Morella.

Los alcaldes de los pueblos del Maestrazgo turolense se manifiestan, sin embargo, a favor de la iniciativa. Alba Lucea, alcaldesa independiente de Mosqueruela, localidad de 500 habitantes en la que se van a levantar 45 molinos, explica, sin mostrar ninguna duda, que está a favor de los parques eólicos. "No va a existir impacto ambiental, claro que vamos a tener impacto visual, porque ahora los montes están limpios, es obvio, pero hay que priorizar", afirma. La pequeña localidad, con un presupuesto de un millón de euros anual, va a recibir 20 millones al principio por impuestos de consEl plan tiene dos plantas fotovoltaicas y abastecerá a 570.000 hogares

# Los activistas estiman que se pueden llegar a talar dos millones de árboles

trucciones y obras. Después, Mosqueruela duplicará su presupuesto anual con un millón más que pagará la empresa en concepto de tasa durante 30 años.

Lucea lo ve como "una oportunidad" para que sus vecinos opten a los mismos servicios que los de localidades con mayor población. Piensa en contar con un servicio de taxi para acercar a los vecinos al hospital, reformar la residencia de la tercera edad, creación de viviendas... Además de esta lluvia de millones, las personas que tengan un molino en su terreno recibirán 11.000 euros anuales. En la actualidad, el pueblo vive sobre todo de la ganadería.

Uno de estos ganaderos es Joaquín Gargallo, también miembro de Teruel Existe. "A ver si los árboles no nos van a dejar ver el bosque", apunta en cuanto a la polémica con el número de ejemplares que se talarán. Cuida con su hermano de 260 vacas que pastan en extensivo, y conoce el terreno palmo a palmo. "No es solamente eso, sino que se va a perder el suelo y la biodiversidad que hay en él", plantea.

# Zonas más degradadas

A Juan Antonio Gil, secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), no le extraña la postura de alcaldes y propietarios de tierras. "Los puedo entender, hay mucho dinero por medio y es muy goloso", comenta. Otra cuestión es la postura del Estado, "que es el que debe poner orden". No tiene duda de que hay que construir plantas de energía renovable, "pero en zonas sin valor ambiental, no como esta, con una gran proporción del terreno protegido por Red Natura 2000.

La FCQ desarrolla un proyecto europeo de reintroducción del
quebrantahuesos, en peligro de
extinción, y decidió hace un año
suspender la suelta de ejemplares en la Sierra del Maestrazgo
debido al alto riesgo de colisión y
muerte que implicaba el proyecto. Saben de lo que hablan, en junio de este año, Masía, uno de los
ejemplares que habían reintroducido, murió debido al choque con
un aerogenerador en el complejo
eólico Refoyas, ubicado entre Castellón y Teruel.

El fondo de inversión danés, que tiene prevista una inversión total de 1.000 millones de euros en el macrocomplejo, aclara que proteger a la avifauna es una de sus prioridades. Sin embargo, la controversia se extiende hasta Castellón. Allí el problema es la línea de evacuación de la electricidad que cruzará las localidades de Portell, Cinctorres y Morella.

24 SOCIEDAD EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# Un cuarto de los pacientes en coma tiene algún tipo de consciencia

Un estudio concluye que algunas personas en estado vegetativo tienen una actividad cerebral similar a la de personas sanas

### DANIEL MEDIAVILLA Madrid

Cuenta el neurocientífico Ignacio Morgado, que hace años conoció a un chico de unos 25 años que había tenido un accidente de moto. "Estaba sentado, comía, bebía, orinaba, dormía y se despertaba, pero no se comunicaba con nadie", explica. "Nunca llegué a estar seguro de si este chico era consciente pero no podía comunicarlo, o si no era consciente", recuerda. El problema de aquel joven era parecido al de muchos otros que, después de una enfermedad o en un accidente, quedan postrados en una cama, en estado vegetativo, a veces con los ojos abiertos y moviéndose de vez en cuando, pero incapaces de hacer un gesto para confirmar que escuchan cuando les hablan.

Un equipo internacional de científicos acaba de publicar un estudio con 241 pacientes en varios hospitales y ha concluido que uno de cada cuatro tienen cierto grado de conciencia. El trabajo, que se ha publicado en The New England Journal of Medicine, es un esfuerzo por responder a una pregunta angustiosa de esas personas que pierden a un ser querido, pero no del todo: ¿Me escucha cuando le hablo? ¿Sabe que estamos aquí? Estas personas, que a veces recuperan la conciencia, pero que en muchos casos pueden permanecer en coma durante años e incluso décadas. "Hay una pregunta muy angustiosa para las familias, que es si deberían desconectarlo", plantea Morgado.

Los investigadores midieron, en seis centros, la actividad cerebral de los pacientes, aparentemente ajenos a su entorno, cuando se les pedía que se imaginasen a sí mismos haciendo cosas como jugar al tenis. En aproximadamente uno de cada cuatro, su cerebro produjo señales similares a las que generan los de personas sanas cuando se les pide lo mismo y en las mismas regiones del cerebro, algo que se interpreta como una señal de que mantienen cierto grado de conciencia.

No era la primera vez que se realizaba un estudio de este tipo. Adrian Owen, uno de los autores, cuenta en una nota de la Universidad de Ontario Occidental, donde trabaja ahora, que empezaron a ver actividad cerebral en algunos pacientes vegetativos a mediados



Una paciente en la cama de un hospital. GETTY

do tenía su laboratorio en Cambridge (Reino Unido). "Les mostrábamos dibujos y les poníamos cintas de gente hablando y algunos pedacitos de su cerebro se iluminaban, pero no sabíamos qué significaba", señala. "Entonces tuve este momento eureka y me di cuenta de que lo que necesitaba era conseguir que alguien hiciese algo que no pudiese ser un reflejo automático", continúa. Además, este tipo de orden iluminaba dos partes únicas del cerebro durante una resonancia magnética funcional, tanto en pacientes sanos como en vegetativos. Publicaron sus resultados en un artículo en la revista Science en 2007.

# Encefalograma

Desde entonces, muchos investigadores han encontrado resultados similares, añadiendo formas de medir las señales cerebrales, como el encefalograma, aunque los porcentajes de pacientes en los que se veía cierta consciencia eran algo inferiores a los registrados en el último trabajo. En el estudio que se acaba de publicar, se querían obtener resultados

de la década de los noventa, cuando tenía su laboratorio en Cambridge (Reino Unido). "Les mostrábamos dibujos y les poníamos cintas de gente hablando y algu-

> "Hasta hace poco pensábamos que la cifra era de entre el 15% y el 20% de los pacientes, puede ser más, pero no importa tanto el detalle, sino que es un porcentaje significativo de pacientes que hay que tener en cuenta", afirma Davinia Fernández-Espejo, de la Universidad de Birmingham, que estudia los problemas de la conciencia producidos por lesiones cerebrales. Fernández-Espejo apunta que, para que se pueda empezar a aplicar de forma habitual en hospitales, uno de los pasos necesarios es "estandarizar las pruebas, los parámetros que se miden y los análisis, para que dé igual si aplicas la prueba aquí o en EE UU o en uno u otro hospital". Después, se trataría de utilizar la información para mejorar el tratamiento de los pacientes. "Estamos trabajando con un hospital privado de Londres en el desarrollo de técnicas de estimulación cerebral para hacer rehabilitación en los pacientes que vemos que están conscientes e in

Los expertos buscan técnicas de estimulación para estos pacientes

Enfermos de ELA han obtenido cierto grado de comunicación con implantes cerebrales tentar actuar sobre las vías motoras y ver si podemos ayudarles a recuperar un poco el control sobre el movimiento", explica.

Su equipo propuso una explicación para que estas personas aparentemente conscientes no puedan comunicarse con el exterior. "Encontramos unas fibras que conectan un área del cerebro que se llama tálamo, en el interior del cerebro, con las partes de la corteza cerebral que regulan el movimiento", afirma. Esta desconexión, que solo ven en los pacientes que están conscientes, pero no se pueden mover voluntariamente, aunque sí de forma espontánea, les hizo plantear una posible terapia. "Queremos activar las pocas neuronas que deberían conectar esas dos áreas, con estimulación eléctrica, para restaurar la movilidad del paciente", indica. La posibilidad de conocer mejor las características de estas personas que están conscientes, pero no pueden comunicarse, hace pensar en la posibilidad de utilizar implantes cerebrales como los que han servido para que personas con esclerosis lateral amiotrófica completamente aisladas recuperasen cierto grado de comunicación. Nicholas Schiff, coautor del estudio, cree que algunos de estos pacientes podrían beneficiarse de este tipo de implantes.

Sin embargo, aunque las tareas que se emplean en estudios como el publicado en The New England Journal of Medicine indican que la capacidad de atención, de comprensión lingüística y de memoria de un cuarto de los pacientes vegetativos puede estar muy conservada, solo es una fotografía del momento en que se realiza el experimento y la diversidad de capacidades entre pacientes en estado vegetativo es grande. "Durante el resto del día puede haber una fluctuación, que a veces estén más alerta o menos alerta y, de hecho, es lo que solemos ver en estos pacientes", explica Fernández-Espejo. "Es difícil establecer técnicas para conocer su experiencia interna, para hacer una exploración psicológica. por ejemplo", añade.

Uno de los dilemas en torno pacientes con estas lesiones cerebrales es la posibilidad de darles a elegir si continuar viviendo o no. La investigadora de la Universidad de Birmingham explica: "Ahora mismo estamos limitados a hacer preguntas de sí o no, que llevan cinco minutos para obtener una respuesta".

Aunque las noticias que identifican la consciencia en algunas de las personas en estado vegetativo pueden ilusionar a sus familiares o amigos, eso no significa que se vayan a recuperar o que se les puede aplicar un tratamiento para conseguirlo. Lo que sucede en la mente de otros, aunque puedan expresarse, es un misterio lejos de resolverse. Aun así, el conocimiento puede proporcionar beneficios. A los allegados, casi siempre, les gusta saber que la persona a la que daban por perdida sigue ahí, aunque no se pueda comunicar con ellos.

SOCIEDAD 25



Diego Estella, en el barrio de Andra Mari, en Getxo, el día 15. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Diego Estella es un ejemplo de cómo reengancharse a los estudios gracias a la universidad para mayores de 25 años

# De deshuesar jamones a sacar matrículas de honor en Medicina

## IGNACIO ZAFRA Valencia

Diego Estella llevaba seis años deshuesando jamones en una empresa de Bilbao, levantándose a las 5 de la mañana, cortando 100 piezas al día en turnos de 10 horas, cuando decidió cambiar su vida. El trabajo, asegura, le gustaba. Era duro. Nada que ver con cortar lonchas de jamón en una boda. Pero él siempre ha practicado mucho deporte, y estaba acostumbrado al ejercicio físico intenso. El sueldo no estaba mal, para ser un empleo no cualificado. Hasta entonces, con 23 años, a Estella nunca le había llamado estudiar. "No me motivaba, ni estaba atento a lo que decía el profesor en clase, ni mucho menos quería hacer deberes por las tardes. Solo me gustaba Educación Física. No sé ni cómo acabé la ESO", cuenta.

Estella es ahora, a los 28, uno de los mejores de su promoción en Medicina, y un ejemplo de cómo rengancharse a estudiar al máximo nivel a través de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que experimenta un declive acelerado mientras aumenta el número de adultos en FP.

Estella repitió primero de la ESO y a partir de segundo iba poco a clase. Se pasaba el día con los amigos y haciendo deporte. A los tres meses de empezar el Bachillerato, tras suspender todas las asignaturas, lo dejó. A diferencia de muchos otros casos de fracaso escolar, él tenía a su favor unos progenitores con recursos y estudios (su madre es enfermera, su padre, médico) con los que siempre se ha llevado bien. Estuvo unos meses con una tía cerca de Londres, jugando a rugby y aprendiendo inglés. Y después

probó a retomar el Bachillerato en EE UU, cerca de Seattle. Lo pasó muy bien, hizo muchísimo deporte, pero no aprobó casi nada.

A los 18 decidió dejar los estudios. Entonces ni se planteó probar con la FP. Su padre le ayudó a encontrar trabajo en la empresa de deshuesado de jamón de un conocido. "Con la intención de que viera que es un trabajo muy duro, y en dos semanas dijera: bueno, quiero estudiar. Pero no. Fui y me quedé, porque estaba a gusto".

Muchos cientos de jamones y paletillas deshuesadas más tarde, decidió dar un volantazo animado, asegura, por sus compañeros de planta, donde hizo buenos amigos. Parece imposible hablar un rato con Estella y que no te caiga bien. "Muchos habían tenido que ponerse a trabajar muy jóvenes por la situación en su casa, que no era como la mía, que vivía y sigo viviendo con mis padres. Ellos no tenían alternativa, me decían, pero yo sí. Y me incitaban a hacer un grado superior de FP". Deshuesar jamones supone hacer una fuerza extrema durante muchas horas al día. "Estás todo el rato con el puño cerrado, y eso repercute en la musculatura del antebrazo, la mano y los dedos. Luego la mano te duele, cuesta estirarla, y por la noche se te duerme porque no le llega bien la sangre. A largo plazo tiene consecuencias muy negativas. Con 20, 30, 40 años, puedes aguantar bien, pero más allá vas a sufrir mucho".

Al final se decantó por la FP superior en Radioterapia y Dosimetría. Preparó la prueba de acceso y entró. "El primer día de Los estudiantes de FP de más de 25 se acercan a 300.000, el doble que en 2012

"La vida es muy larga. Piensas que es tarde, pero no lo es", cuenta el vizcaíno, de 28 años

prácticas en el hospital lloraba de la risa. Decía: dónde he estado metido estos seis años, porque acostumbrado a sufrir casi como un esclavo, el trabajo era mucho más liviano". Hacia el final del grado se planteó seguir estudiando en la universidad. Le atraían Medicina y Enfermería. Pero con notas de corte de 12 y 13, teniendo él una media de 7 y pico en la FP, supo que no tenía ninguna oportunidad. Descubrió, sin embargo, que había otro camino, la prueba de acceso para mayores de 25 años (su edad). Entre los requisitos figuraba no contar con titulaciones que permitieran acceder a la universidad, como una FP superior. Así que decidió no presentar el último trabajo del grado, que ya tenía hecho, para suspenderlo.

La prueba para mayores de 25 ha ido cayendo en desuso. El año pasado se matricularon 18.475 personas, la mitad que en 2016, y la tasa de aprobados fue del 55%, frente a más del 90% en la Selectividad. Al tiempo, el número de personas con 25 o más años que estudian Formación Profesional no para de crecer; se acerca a las 300.000, cuando en el curso 2011-2012 no llegaban a las 150.000.

Las universidades tienen que reservar para quienes proceden de las pruebas de acceso para mayores de 25, al menos, el 2% de las plazas. Estella se examinó de castellano, inglés, euskera, matemáticas y biología, además de un comentario de texto. Solo tuvo tres meses para prepararlos y lo hizo, sobre todo, repasando ejercicios de años anteriores, que la Universidad del País Vasco tenía en su web. Sacó un 7,638. Suficiente para entrar en Medicina, que aquel año pidió para su cupo un 6,694. La nota de corte por la vía ordinaria fue de 12.827.

### Como un Trivial

"El primer día de clase fue horroroso, una locura. Pillando apuntes, que no había pillado en mi vida. Diciendo: ¿pero, qué es esto? Yo no sabía estudiar a ese nivel, y me puse a buscar videotutoriales. Como cuando quería saber cómo hacer un salto así o asá esquiando o en snow. Me puse a buscar en YouTube cómo estudiar". Estella dio con la llamada técnica de la evocación, una de las más eficaces para aprender según la ciencia, en su formato de flash cards, que usa desde entonces. Basándose en los apuntes y con ayuda del ordenador, escribe en un lado de la tarjeta una pregunta, en la otra, una respuesta. Como si fuera el Trivial. Y se las va preguntando de forma intercalada hasta que se las sabe. En verano empieza a preparar las tarjetas del curso siguiente. En vacaciones aprovecha para trabajar, deshuesando jamones. Hasta ahora ha tenido 28 asignaturas. Ha sacado seis matrículas de honor, muchos sobresalientes, y algún notable. Aún no lo tiene claro, pero le atrae la idea de ser cirujano. "Porque siempre he sido un chaval activo, me gusta estar de pie v moviéndome".

Estella anima a otros que estén pensando en retomar los estudios a que den el salto. "Yo lo hice con 25. Pero con 30 o 35 también lo haría. Iría a por todas. Calculo que a los 32 o 33 años, con el principio de la residencia, empezaré a ver dinero. ¿Y luego cuántos años me quedarán de trabajo? Igual otros 30 o 35. ¿Y cómo quieres estar? ¿Sufriendo y deshuesando o trabajando en algo que te gusta? Yo tengo mucha suerte, por la familia. Pero tengo compañeros de carrera que trabajan o tienen hijos. No es fácil, hay que sacrificar cosas, pero se puede. Y la vida es muy larga. Siempre piensas, es tarde, es tarde. Pero, en realidad, tampoco es tan tarde".

26 SOCIEDAD EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

La falta de reservas en verano preocupa a los sanitarios, que plantean protocolos de emergencia

# Las donantes de leche materna también se van de vacaciones

### SARA CASTRO Madrid

Dalia, de 35 años, se encuentra en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid desde el 16 de mayo, cuando sufrió un parto prematuro en la vigésimo cuarta semana de embarazo tras la rotura de la bolsa amniótica que protege al feto. Después de una cesárea de emergencia, nació su hijo con tan solo 520 gramos de peso. Ahora las enfermeras le preparan biberones cada tres horas en cantidades de 35 mililitros, pero la mayoría de leche que toma no es de su madre, sino de una donante. 770 bebés al año recurren en la comunidad al Banco Regional de Leche Materna Aladina-MGU. Pero en los últimos tres veranos han caído las donaciones, sobre todo, durante este mes, según explica la coordina-



Banco de leche del 12 de octubre. Á GARCÍA

dora del servicio, Nadia García: "El objetivo es recaudar 2.300 litros anuales y solo hemos recolectado 1.050, sin tener aún los datos de julio". Lo habitual es que en el segundo semestre los datos empeoren por la importante bajada de las entregas estivales, provocada porque las donantes en activo y el resto de mujeres lactantes se van de vacaciones y rompen su rutina.

La neonatóloga está preocupada. "Se necesitan recaudar 192 litros mensuales, algo que nunca se consigue en agosto", asegura. Las cifras actuales son similares a las del año pasado, cuando en otoño tuvo que aplicar el protocolo de emergencia al disponer de menos de 50 litros. Este plan prioriza qué bebés pueden acceder a un alimento crucial. "Hay que blindar a los niños nacidos antes de la vigésimo octava semana de gestación o con un peso inferior a 1.000 gramos" por delante del resto de receptores.

El periodo estival suele salvarse porque la leche donada, una vez pasteurizada, aguanta tres meses. Es decir, en junio se pueden preparar biberones con las entregas de abril, el problema llega en la siguiente estación. Durante el mes de julio han tenido casi un 40% menos de donantes nuevas que el resto del año y la cantidad entregada ha caído un 23%.

"En verano, como la temperatura es muy elevada, aparece más contaminación en la leche y se descartan mayores cantidades", señala Vanessa Pleguezuelos, responsable del Banco de Leche Materna de Cataluña, disponible desde el 2010: "Ahora mismo contamos con 65 litros para abastecer a 21 hospitales. En las últimas dos semanas hubo muy pocas donaciones.

En septiembre la situación puede empeorar". Ella también activó el protocolo de emergencia el pasado diciembre. De media, 50 recién nacidos al mes utilizan este servicio.

En Madrid, cuando los datos son buenos, los ingresados que se benefician de estas donaciones son los bebés que no superan los 1.800 gramos o que tienen una edad ges-

tacional inferior a la trigésimo cuarta semana, también los niños con malformaciones congénitas cardiacas o digestivas que requieren cirugía. Además, suelen ser receptores los menores con retraso del crecimiento intrauterino y los que han nacido en parada cardiorrespiratoria o con enfermedades metabólicas.

El Banco Regional de Leche Materna Aladina-MGU, creado en el año 2007, abastece a ocho hospitales de la comunidad. Hay 22 servicios de este tipo en España, presentes en todas las autonomías excepto en Navarra y La Rioja. En España, la tasa de mujeres que llegan a amamantar a los seis meses, solo con pecho o por lactancia mixta, es del 47%, según el Instituto Nacional de Estadística. El dato está por encima de la media mundial (41%), pero muy por debajo del 70% que aconseja la Organización Mundial de la Salud.



Imagen del telescopio 'James Webb' que muestra algunas de las primeras estrellas del universo. NASA

Según un estudio, los agujeros negros hacen que estos sistemas brillen mucho y parezcan mayores de lo que son

# El misterio de las galaxias gigantes en el universo recién nacido

## DANIEL MEDIAVILLA Madrid

Cuando hace dos años el telescopio espacial James Webb empezó enviar sus primeras imágenes de la infancia del universo, hubo sorpresas. En lugar de pequeñas galaxias que aún no habían tenido tiempo para crecer, se veían acumulaciones de estrellas gigantescas que parecían cuestionar los modelos cosmológicos más aceptados. A principios de este año, se descubrió el objeto más luminoso del universo, a 12.000 millones de años luz, un cuásar con un brillo tan intenso que, durante décadas, se había confundido con una estrella cercana. En lugar de un sol, se trataba de un disco de gas y polvo de siete años luz de diámetro que giraba en torno a un agujero negro con la masa de 17.000 millones de soles.

Entonces, se apuntó a la predilección del universo por formar objetos muy masivos en zonas con mucha densidad de galaxia como explicación posible. En el universo actual, tras miles de millones de años de expansión cósmica, todo está más lejos de todo y ya no hay masa para generar objetos gigantescos tan rápido. También se ha planteado la existencia de agujeros semilla, un tipo de objetos que podrían explicar cómo se formaron agujeros negros tan masivos tan pronto.

Sin embargo, un nuevo estudio, publicado ayer en *The Astrophysical Journal*, sugiere una explicación alternativa. El brillo de algunas de esas galaxias no se explicaría por su tamaño o la cantidad de estrellas que albergan, sino por el efecto de los agujeros negros muy activos que habitan su interior. Estos objetos consumen cantidades ingentes del gas que hay en sus inmediaciones y la fricción de ese material en rápido movimiento provoca una luminosidad extraordinaria, haciendo que parezcan más masivas de lo que realmente son.

Cuando los científicos eliminaron estas galaxias especialmente brillantes, el cálculo de masa de las demás encaja dentro de las predicciones del modelo estándar de cosmología. "La conclusión es que no hay una crisis en términos del modelo estándar de cosmología", afirma Steve Finkelstein, profesor de la Universidad de Texas en Austin y coautor del estudio.

No obstante, los datos del James Webb siguen mostrando más galaxias que las que habría a un ritmo de formación similar al que se ve en nuestra región del cosmos y aún no hay una interpretación definitiva sobre la naturaleza de los pequeños puntos rojos que aparecen en las imáge-

El objeto más luminoso del universo está a 12.000 millones de años luz

El modelo estándar de cosmología necesitará ajustes tras el hallazgo nes del telescopio espacia. Equipos como el que firma el artículo en The Astrophysical Journal han observado en los espectros de estos puntos indicios de lo que parece hidrógeno moviéndose a gran velocidad, algo típico de los discos de acreción que se forman alrededor de los agujeros negros. Si esto fuese así, ese gas cayendo al interior del agujero explicaría, en parte al menos, la luminosidad de estos puntos, que no necesitarían albergar tantas estrellas. El cálculo de cuánta luz procede del gas en movimiento y cuánta de las estrellas ayudará a conocer cómo era realmente el cosmos unos cientos de millones de años después del Big Bang.

Aunque las nuevas imágenes no han hecho que el modelo estándar de cosmología se desmorone, es posible que necesite algún ajuste. En los próximos años, las imágenes del *James Webb* prometen ofrecer material para replantear la historia evolutiva del universo, incluyendo misterios como el de la energía oscura, la fuerza que compone más del 70% del universo.

La capacidad del telescopio para fotografiar supernovas lejanas, un tipo de estrellas que se emplean para medir las distancias en el cosmos, servirá para calcular mejor la velocidad de expansión del universo a lo largo de su historia, y la comparación de las galaxias antiguas y modernas también ayudará a reconstruir el modo en que esa energía inmensa, omnipresente e invisible empujó el universo hasta su estado actual.

# El enigma James vuelve a la Liga

La gran estrella del fútbol colombiano regresa para jugar en el Rayo con 33 años, después de un accidentado paso por el Real Madrid y tras sufrir tres despidos consecutivos en Qatar, Grecia y Brasil

## D. TORRES / S. TORRADO Madrid / Bogotá

James Rodríguez, uno de los futbolistas con más cualidades desaprovechadas que se recuerdan, fichó ayer por el Rayo Vallecano por una temporada y devolvió su carrera a la vida. Acaba de cumplir 33 años y viene de sumar su tercer despido consecutivo: São Paulo este verano, precedido del finiquito del Olympiakos en 2023 y el del Al-Rayyan de Qatar en 2022. Etaba sin club cuando le reclutó Colombia para disputar la Copa América el pasado junio. El diez se aferró a su golpeo de zurda, metió seis magníficos centros que acabaron en gol, le marcó un penalti a Costa Rica, y aunque perdió la final contra Argentina, la CONMEBOL le nombró MVP del torneo. Rendido a las magníficas apariencias, el club que preside Martín Presa le echó el cable. Su contrato ya está inscrito. Si su entrenador, Iñigo Pérez, así lo dispone, hoy (21:30 horas, DAZN) James podría debutar contra el Barcelona en Vallecas.

"Volver a la Liga es una alegría grande", dijo, en un vídeo oficial del Rayo. "Es increíble volver a un club histórico como éste. Sueño con poder tener un rendimiento alto y poder demostrar que quiero hacer las cosas bien para el club en el año de su centenario".

James hizo cosas extraordinarias en el Mundial de 2014. Metió seis goles en cinco partidos y condujo a Colombia hasta cuartos de final. En dos semanas largas demostró que sabía marcar los tiempos del mediocampo, pensaba rápido, se esforzaba con generosidad cuando su equipo perdía la pelota y no dejaba de mostrarse para ofrecer soluciones a sus compañeros. Era ligero, resistente, le apasionaba competir. Florentino Pérez, el presidente del Madrid, se sintió atraído por el fenómeno. Pagó 80 millones por su fichaje al Mónaco y Jorge Mendes, su agente, sacó brillo a su cuadra en el verano en el que su emporio de representación hizo cumbre. Ahí comenzó el declive.

James jugó bien en el Madrid, pero jugó poco. Cada vez con menos frecuencia. Fue Zinedine Zidane el entrenador que dejó de convocarle por decisión técnica. Fuentes del club indican que el jugador no se cuidaba como debe hacerlo un profesional. Sin considerar episodios escandalosos, como el día en que le persiguió la Policía Nacional hasta Valdebebas por conducir a 200 kilómetros por hora y desobedecer

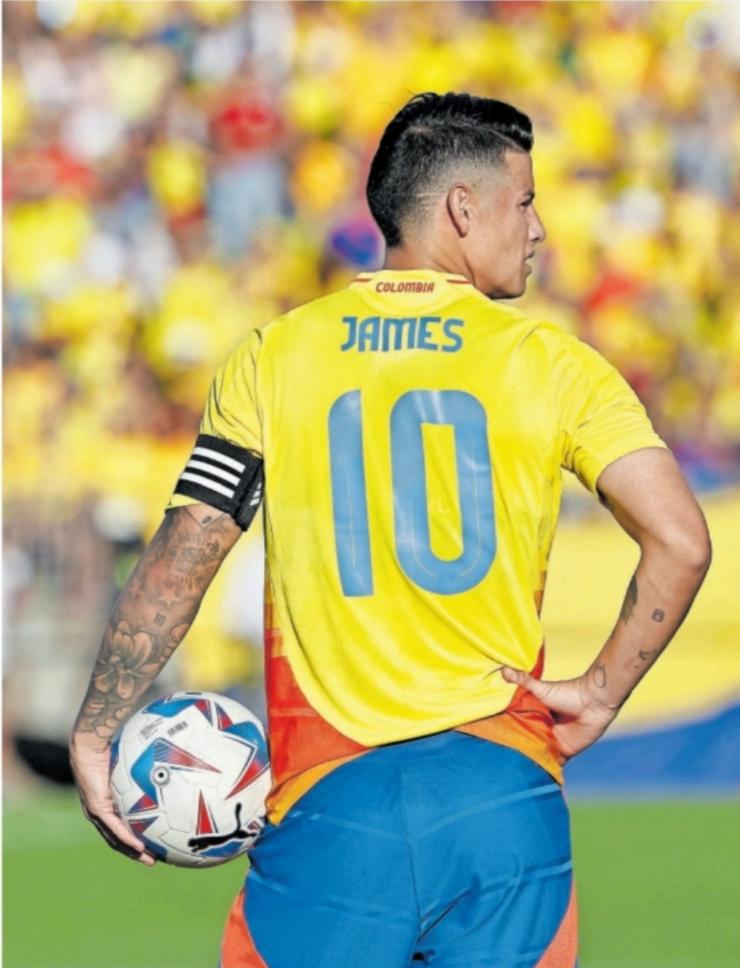

James, en un partido entre Colombia y Boliva el pasado 15 de julio, en EE UU. WINSLOW TOWNSON (GETTY)

las órdenes de alto, los informes que obraban en la secretaría técnica daban fe de una vida social desaforada. Tras separarse de su mujer, Daniela Ospina, en 2016, el futbolista hizo de cada noche un motivo de celebración en diversos locales de Madrid. Durmió poco y entrenó menos, ya que alegó dolores de forma recurrente y esto le postergó a la enfermería o al gimnasio. Por no malvenderle, en 2017 el Madrid le cedió al Bayern, en donde permaneció dos temporadas con altibajos. Sus grandes cualidades no acabaron de plasmarse de manera consistente. Un día sí, otro no.

El Everton le fichó libre cuando acabó su contrato en Madrid. Pero al cabo de unos meses de esplendor volvió a difuminarse. Un año después de contratarle, el club inglés lo traspasó por ocho millones de euros al Ak-Rayvan de la liga catarí. Hasta ahora no se sabía de ningún jugador que hubiera hecho el camino de ida y vuelta de Qatar para prolongar su carrera en una gran competición europea. James lo consiguió después de dar tumbos por Grecia y Brasil. Fue el primero gracias, en parte, al ingenio de Jorge Mendes, y en parte al efecto redentor de la selección colombiana.

Antes de comenzar la Copa América, en junio pasado, James apenas sumaba 265 minutos de competición en 2024 con el São Apenas suma 265 minutos de competición con el São Paulo en 2024

Solo le redimieron las seis asistencias en seis partidos en la Copa América

Paulo. Era suplente. La historia de su vida desde que pasó por el Bernabéu. Ningún jugador de su reputación disputó menos minutos de competición en lo que va de siglo. Con 33 años, en sus clubes James acumula 31.400 minutos de acción. Cifras propias de un futbolista cualquiera. Kroos, que se retiró con 34, sumó 57.000. Neymar, que no se cuidó y sufre lesiones crónicas desde hace cuatro temporadas, con 32 años acumula más de 48.000 minutos. Gareth Bale, proverbial entre los indolentes poco utilizados, se retiró con 33 años y 41.000 minutos de competición.

Colombia le rescató. Al calor del torneo corto, en la Copa América que se disputó en Estados Unidos, el genio floreció una vez más. Dio dos asistencias contra Paraguay, otra contra Costa Rica, dos más contra Panamá, y dos contra Uruguay en un despliegue de decisiones lúcidas y resolutivas que recordaron viejos tiempos. La magia se acabó contra la sagaz defensa argentina.

James perdió la Copa América en la prórroga. Por el camino, recuperó parte de la credibilidad profesional dilapidada durante diez años de disipación. Su redención llegó con Colombia, donde ya suma más de cien partidos. Diez años después del Mundial de Brasil en el que se coronó goleador, los cafeteros todavía se mueven al ritmo de su diez, ahora acompañado por Luis Díaz, el extremo del Liverpool que no ha ocultado su admiración por el capitán, cinco años mayor. Con la camiseta amarilla James siempre se ha sentido arropado.

La selección de Néstor Lorenzo vive un momento dulce. Es la única que no ha perdido en las primeras seis fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, en las que incluso se dio el lujo de tumbar en Barranquilla a Brasil (2-1). En la Copa América confirmó ese gran momento, con un rejuvenecido James en plan estelar. La mitad de los 12 goles de Colombia surgieron de sus pases, y otro más fue suyo. La tricolor solo se rindió ante la Argentina campeona del mundo, con un solitario tanto de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario de la final.

James vuelve a la Liga por la puerta de Vallecas. Le precede la leyenda y la realidad de un talento indudable. Su historia es un enigma sin resolver. Pero con poco que haga, ayudará al equipo y gozará del agradecimiento de una hinchada que derrocha afecto. 28 DEPORTES EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024



Olmo, el día 12 en Montjuïc en el trofeo Joan Gamper. BRUNA CASAS (REUTERS)

# Christensen libera a Dani Olmo

La Liga inscribe al azulgrana, que podrá debutar en Vallecas, por la lesión del danés

### RAMON BESA Barcelona

El Barça ha encontrado en las lesiones la solución para poder actualizar la ficha de futbolistas como Iñigo Martínez e inscribir por fin a Dani Olmo. El centrocampista internacional y único fichaje del club azulgrana podrá debutar hoy en el tercer partido del campeonato a disputar en Vallecas después de no poder viajar en el estreno a Valencia y ver el partido ante el Athletic desde el palco de Montjuïc. LaLiga ha dado de alta a Dani Olmo por la lesión de larga duración de Andreas Christensen de la misma manera que Iñigo Martínez fue habilitado en su día para jugar a causa de la baja de Ronald Araujo. A falta de dinero, sin más palancas ni avales a los que recurrir de momento y estancadas las negociaciones para actualizar contratos como el de Nike, el parte médico funciona como recurso en el Camp Nou.

Christensen se lesionó antes del partido con el Athletic. El parte médico facilitado por el club informaba de que el danés sufría una tendinopatía en el Aquiles izquierdo y no estipulaba el tiempo en que estaría ausente, apreciación que presumiblemente se ba-

saba en que las molestias ya le impidieron jugar algunos partidos de la pasada temporada, cuando asumió además el rol de sustituir como medio centro a Busquets. Algunas informaciones aseguraban en cualquier caso que su ausencia sería aproximadamente por un mes, nada que ver con el parte médico que el Barça ha enviado a LaLiga. El tiempo que se especifica en el comunicado y que ha sido validado por la comisión medica del organismo que preside Javier Tebas es por cuatro meses y le permite acogerse al artículo 77 de la normativa del Control Económico de la LFP.

Una baja por larga duración supone un ahorro del 80% del salario de Christensen y poder inscribir a Olmo, después que el Barca cerrara también las cesiones de Lenglet al Atlético —una vez hubo renovado su contrato hasta 2027 para diferir su salario- y de Vitor Roque al Betis. La noticia fue recibida con sorpresa por el propio futbolista danés según personas de su confianza, que se remitieron al club azulgrana después de dar a entender que las previsiones apuntaban a una reaparición mucho más rápida que la firmada por

# Vitor Roque llega al Betis

El Betis logró ayer la cesión de Vitor Roque, delantero del Barcelona de 19 años que se había convertido en el gran objetivo del conjunto andaluz después de las salidas de Borja Iglesias, Willian José y Ayoze, sus tres atacantes. Roque, un futbolista que ilusiona en el Betis y que cuenta con la total confianza del entrenador, Manuel Pellegrini, llega cedido por una temporada. No obstante, el club tendrá la posibilidad de prorrogar otro año esta cesión si se pone de acuerdo con el Barcelona. Además, dispondrá de una opción de compra a la finalización de esta temporada y de la siguiente. De 25 millones

de euros al acabar este curso y de 27,5 el segundo. No obstante, el Barcelona siempre tendría posibilidad de quedarse con Vitor si rompe en el equipo bético al final de esta campaña. La cesión es a coste cero y la entidad andaluza se hará cargo del salario del atacante, de tres millones y medio de euros.

"Con la llegada de Vitor la plantilla está cerrada y compensada. Es el delantero que queremos", afirmó Manuel Pellegrini. El conjunto andaluz se ha impuesto en una pugna en la que equipos como el Sporting de Portugal, dispuesto incluso a pagar un traspaso por el jugador.

R. PINEDA / J. I. IRIGOYEN

el Barça. La estrategia se contradice con la declaración de intenciones hecha por el presidente Laporta en verano cuando anunció en Catalunya Ràdio que el Barça estaría en disposición de afrontar fichajes como el de Nico Williams.

El club azulgrana intenta ganar tiempo hasta la recuperación de Araujo y Christensen después de que no haya podido solucionar el exceso de límite salarial y el bloqueo de 60 millones por el impago de Libero. La situación no se ha aliviado ni siquiera con la salida de jugadores como Marc Guiu, Oriol Romeu, Mika Faye o Gündogan. El apuro no es nuevo porque el propio Laporta ya participó de un aval personal de 12 millones para poder inscribir con anterioridad a Koundé, João Félix y Cancelo. Igualmente sabido es que en su día no pudieron ser dados de alta tanto Iñaki Peña como Marcos Alonso e Iñigo Martínez. Y que también se utilizó para inscribir la baja por lesión de Gavi.

El Barcelona debe liberar ahora el espacio salarial necesario antes del 31 de diciembre, cuando empieza el mercado de enero, para poder contar con Olmo, Iñigo Martínez y -- una vez recuperados - Araujo y Christensen. La inscripción de Olmo resulta un alivo para el Barça y para LaLiga. El traspaso del jugador del Leipzig al club azulgrana por unos 47 millones ha sido uno de los movimientos estrella del mercado y demorar una tercera jornada su debut hubiera resultado difícil de digerir para Tebas y para Laporta.

# Lenglet jugará un año cedido en el Atlético de Madrid

# L. J. MOÑINO

### Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial ayer la llegada del francés Clément Lenglet (29 años), cedido por el Barcelona una temporada por cuatro millones. El central era la segunda opción de la dirección, pero el límite salarial impidió la contratación del central eslovaco David Hancko, del Feyenoord. En las dos últimas temporadas, Lenglet jugó también cedido en la Premier League, en el Tottenham y en el Aston Villa.

# **LALIGA EA Sports**

|      | Villarreal   | -   -  | - ( | Celt    | a   |     |     |   |
|------|--------------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|---|
|      | Mallorga     | M19:00 |     | Sevilla |     |     |     |   |
|      | R. Vallecano | M21:30 | 1   | Baro    | elo | na  |     |   |
|      | Athletic     | X19:00 | 1   | /ale    | ngi | a   |     |   |
|      | Valladolid   | X19:00 | 1   | eg      | ané | s   |     |   |
|      | Betis        | APLZ   | -   | Geta    | ife |     |     |   |
|      | Atlético     | X21:30 | 1   | Espe    | any | ol  |     |   |
|      | R. Sociedad  | X21:30 | ,   | Alav    | és  |     |     |   |
|      | Girona       | J19:00 | -   | Osa     | sun | a   |     |   |
|      | Las Palmas   | J21:30 |     | R. M    |     | _   |     |   |
| _    |              | PT     | J   | 6       | E   | P   | @F  | 0 |
| 11   | Celta        | 6      | 2   | 2       | 0   | 0   | 5   |   |
| 2    | Barcelona    | 6      | 2   | 2       | 0   | 0   | 4   |   |
| 3    | Atlético     | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 5   |   |
| 4 1  | R. Madrid    | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 4   |   |
| 5    | Villarreal   | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 4   |   |
| 6    | Leganés      | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 3   |   |
| 7    | Osasuna      | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 2   |   |
| 8    | R. Vallecano | 4      | 2   | 1       | 1   | 0   | 2   |   |
| 9    | R. Sociedad  | 3      | 2   | 1       | 0   | .1  | 2   |   |
| 10   | Valladolid   | 3      | 2   | 1       | 0   | 1   | 1   |   |
| 11   | Getafe       | 2      | 2   | 0       | 2   | 0   | 1   |   |
| 12   | Betis        | 2      | 2   | 0       | 2   | 0   | 1   |   |
| 13   | Las Palmas   | 1.7    | 2   | 0       | 1   | 1   | 3   |   |
| 14   | Sevilla      | 10     | 2   | 0       | 1   | . 1 | 3   |   |
| 15   | Athletic     | 1      | 2   | 0       | 1   | . 1 | 2   |   |
| 16   | Mallorea     | 10     | 2   | 0       | 1   | - 1 | 1   |   |
| 17   | Alavés       | 12     | 2   | 0       | 1   | 1   | . 1 |   |
| 18 1 | Girona       | 1      | 2   | 0       | 1   | 1   | 1   |   |
| 19 1 | Espanyol     | 0      | 2   | 0       | 0   | 2   | 0   |   |
| 20 1 | Valencia     | 0      | 2   | 0       | 0   | 2   | 2   |   |

# **LALIGA Hypermotion**

Racing 2 | 2 Eibar

Jornada 2

|      | Huesca       | 2   1 | 1     | Оер  | orti | vo  |     |     |
|------|--------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|
|      | R. de Ferrol | 0   1 | (     | Gran | nad  | а   |     |     |
|      | Sporting     | 0   0 | E     | Elde |      |     |     |     |
|      | Levante      | 1 1   | Cádiz |      |      |     |     |     |
|      | Málaga       | 111   | ,     | Mira | ınde | és. |     |     |
|      | Tenerife     | 0   1 |       | Alm  |      |     |     |     |
|      | Albacete     | 1   0 |       | Eloh |      |     |     |     |
|      | Castellón    | 0 0   |       | Ovie | -    |     |     |     |
|      |              |       |       |      |      |     |     |     |
|      | Cartagena    | 1 2   |       | Zara |      |     |     |     |
|      | Córdoba      | -1-   | E     | Burg | 108  | CF  |     |     |
| -    |              | PT    | J     | Ġ    | Ē    | P   | GF. | GC  |
|      | Zaragoza     | 6     | 2     | 2    | 0    | 0   | 6   | 1   |
| _    | Albacete     | 6     | 2     | 2    | 0    | 0   | 3   | . 1 |
| 3    |              | 6     | 2     | 2    | 0    | 0   | 3   | 1   |
| 4    | Almeria      | 4     | 2     | 1    | , 1  | 0   | 3   | 2   |
| 5    | Levante      | 4     | 2     | 1    | - 1  | 0   | 3   | 2   |
| 6    | Eibar        | 4     | 2     | 1    | 1    | 0   | 3   | 2   |
| 7    | Eldense      | 4     | - 2   | 1    | 1    | 0   | 2   | . 1 |
| 8    | Mirandés     | 4     | 2     | 1    | -1   | 0   | 2   | 1   |
| 9    | Oviedo       | - 4   | 2     | 1    | 1    | 0   | 1   | - ( |
| 10   | Burgos CF    | 3     | 1     | 1    | 0    | 0   | 3   | 1   |
| 11   | Granada      | 3     | 2     | 1    | 0    | .1  | 2   | - 2 |
| 12.  | Racing       | : 2   | 2     | 0    | 2    | 0   | 4   | 4   |
| 13   | Málaga       | 2     | 2     | 0    | 2    | 0   | 3   | 3   |
| 14   | R. de Ferrol | 1     | 2     | 0    | 1    | 1   | 2   | 3   |
| 15   | Sporting     | 11    | 2     | 0    | 1    | 1   | . 1 | - 2 |
| 16   | Castellón    | 1     | 2     | 0    | 1    | 1   | 0   | - 1 |
| 17   | Cádiz        | - 1   | 2     | 0    | 1    | 1   | 1   | 5   |
| 18   | Córdoba      | . 0   | - 1   | 0    | 0    | 1   | 0   | 1   |
| 19 🔻 | Deportivo    | 0     | 2     | 0    | 0    | 2   | - 1 | . 3 |
| 20 🔻 |              | 0     | 2     | 0    | 0    | 2   | 1   | 3   |
| 21 🔻 | Elche        | 0     | 2     | 0    | 0    | 2   | 0   | 2   |
| 22 🔻 | Cartagena    | 0     | 2     | 0    | .0   | 2   | 2   | - 5 |



Badosa, ayer en la Grandstand de Flushing Meadows. JULIA NIKHINSON (AP/LAPRESSE)

# Llegó el verano, llegó la luz para Paula Badosa

Tras un año de dolor e incertidumbre, la española se reanima y recupera terreno

# ALEJANDRO CIRIZA Nueva York

Decía Paula Badosa avanzada la primavera que sentía que su nivel estaba subiendo lentamente, que pese al azote de la espalda —la dichosa vértebra dañada desde hace año y medio- y a que los resultados no eran los deseados la curva era ascendente. Y al discurso le han acompañado los hechos, el juego, el rendimiento. Sonríe ahora en Nueva York, donde ha aterrizado después de dos meses redentores e ilusionantes; en Wimbledon accedió a la segunda semana de la competición, por primera vez en un gran escenario después de dos cursos, y a la grata confirmación de que su tenis estaba volviendo le acompañó luego el título logrado en Washington y las semifinales firmadas en Cincinnati, prueba de que la intuición no le fallaba y de que el retorno va por el buen camino.

Ahora, en Flushing Meadows, la historia ha comenzado bien: 6-0 y 6-3 en el estreno frente a Viktoria Golubic, en 1h 09m. Así que la catalana, cabezota ella, empeñada en contradecir a esa espalda puñetera que le ha llevado por el camino de la amargura, sigue alimentándose de esas buenas sensaciones que ha ido recuperando después de haber tocado fondo a finales de abril, en la Caja Mágica de Madrid, donde cedió en la primera ronda contra Jessica Bouzas en un episodio que le hizo aními-

camente mucho daño. A partir de ahí, cambio de mentalidad y repunte. Un reset. Tocar fondo, el remedio indeseado que en su día le funcionó —cuando la depresión no estuvo lejos de apartarla del tenis— y que ahora le ha devuelto el brillo otra vez.

Acostumbra Badosa a intervenir con frecuencia sobre su estructura de equipo, a rehacer y a cambiar de cromos cuando busca soluciones. Y en esta ocasión, optó por una vuelta al pasado; en concreto a 2021, cuando triunfó en Indian Wells v se presentó en las alturas. En mayo retomó la ayuda de David Antona (preparador físico) y Dani de la Serna (nutricionista y psicólogo), que se unieron al engranaje dirigido desde el banquillo por el joven Pol Toledo, de 29 años. Desde entonces, más trabajo, paciencia, determinación y convicción; también el complejo proceso de entender que lo de la espalda es irreversible ("crónico") y que como tenista profesional deberá convivir con la dolencia. Días mejores y peores, pero ahí que sigue ella.

Renunció a competir en los Juegos de París con el objetivo de ir pescando los puntos que le per-

Ha ascendido 84 puestos, 111 desde mayo, y su juego continúa creciendo

Empieza con buen pie el torneo, donde nunca ha sorteado la segunda ronda mitan volver a la zona noble del circuito, y la apuesta le ha salido bien de momento. "He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba", apunta. "No es ya solo el hecho de ganar partidos, sino de cómo estoy haciéndolo", se explica, refiriéndose al trazado completado antes de adentrarse en Flushing Meadows, resumido en 11 triunfos (en 13 duelos) que le han aupado al puesto 29 del listado. El coste del mal físico llegó a relegarla hasta el 140, por lo que la ascensión -- 111 posiciones en tres meses, 84 en la franja veraniega-aporta luz a una situación que hace no tanto era tenebrosa. Los médicos le deslizaron la posibilidad de pasar por el quirófano, pero una operación le hubiera descartado de la élite y la negativa fue tajante.

De nuevo esperanzada, Badosa (26 años) pretende quitarse de encima el mal sabor que tiene en el torneo de Nueva York, ciudad en la que nació y en la que creció hasta que su familia regresó a España. El año pasado no pudo competir por la lesión de la espalda y en las cuatro participaciones previas no consiguió sortear la barrera de la segunda ronda, cota escasa para una jugadora de considerable potencial. Momento óptimo, pues, para el giro. En la próxima ronda tendrá enfrente a la estadounidense Taylor Townsend, actual número ocho y en buena dinámica. No será sencillo. A su avance se sumaron los de Roberto Bautista (7-5, 7-6(3) y 7-6(5) y Roberto Carballés (6-2, 6-3, 5-7, 6-7(5) y 6-3 a Jan Choinski). No logró superar el estreno Albert Ramos (7-6(2), 6-2 y 6-3 con Matteo Berrettini). La próxima madrugada (1.00, Movistar+) intervendrá Carlos Alcaraz, ante el australiano Li Tu (186º).

# La muñeca maldita de Thiem, el inconformista que acabó rompiéndose

El austriaco, un desafío en toda regla para los gigantes, cierra su paso por los grandes torneos

### A. C. Nueva York

Despide Nueva York a Dominic Thiem, el hombre que elevó el título en el año maldito de la pandemia y, también, el tenista al que una muñeca, también maldita, le dejó a medio recorrido entre lo que ha sido y lo que hubiera podido ser. Magnífica carrera, no cabe duda, pero inferior seguramente a la que pudiera haber firmado de no haber tenido que enfrentarse al tortuoso mal de la articulación, que fue haciendo estragos en el tenis y el ánimo del austriaco, que ahora se despide de los grandes escenarios y a finales de año lo hará de su deporte. Una verdadera lástima. Con 17 títulos en el zurrón, el citado major logó a ser el mismo jugador que encandilaba con su mortífero golpeo previo a la lesión.

En términos de potencia y agresividad, pocos como él en los últimos tiempos. "Competí contra los mejores de la historia y la presión que me autoimpuse para llegar a ese nivel y mantenerlo contribuyó a la lesión, no hay duda. Entrené con una intensidad muy alta durante muchos años y los médicos me han dicho que me rompí la muñeca por todos los entrenamientos que hice, por todos los golpes que ejecuté y el trabajo duro que llevé a cabo durante esos años", detallaba recientemente en una entrevista concedida al medio austriaco Die Presse. Con todos se codeó Thiem, y a los tres batió Thiem: seis veces a Rafael Nadal, cinco a Roger Federer y otras tantas a Novak Djokovic. Llegó a ser el número tres del mundo y la amenaza más real para el rey de la tierra.

Metódico, poderoso físicamente y curtido bajo el estricto manual militar de Günter Bres-



Thiem, ayer durante el partido contra Shelton. AP/LAPRESSE

grado en Flushing Meadows entre ellos y otras tres finales de relevancia, Thiem cierra su trayectoria desde la resignación y también aliviado: por fin, termina el calvario.

"Siento que es el momento correcto para parar", señala tras caer ante el local Ben Shelton (6-4, 6-2 y 6-2). "He tenido una carrera muy intensa y no siento que tenga 31 años, sino que me siento mayor, tenísticamente hablando. Nunca he llegado a sentirme como antes, sobre todo con la derecha y una serie de golpes que no he llegado a recuperar", prorroga, refiriéndose a ese declive progresivo y a la imposibilidad de remontar el vuelo, una vez que su muñeca derecha crujió y comenzó a fallar (2021), y le apartó de la actividad durante prácticamente dos años; luego regresó, pero las sensaciones no mejoraron. Persistieron la incertidumbre y los miedos, y pese a haber logrado esquivar el quirófano, nunca llenik, que transformó a un joven tirillas en un deportista de élite a base de sesiones en las que el tenista levantaba piedras y troncos de 25 kilos, Thiem se reveló como un competidor aguerrido que no solo desafió a Nadal en la Chatrier, donde el español le rindió en las finales de 2018 y 2019, sino que también logró un destacable desempeño sobre pista rápida. Cedió en el desenlace australiano de 2020 contra Nole, pero se resarció unos meses después en Nueva York, que ahora le brinda una cálida ovación en su último paso por un grande. La merece el austriaco, respetado en el vestuario y que desde su reaparición -invitaciones y más invitaciones, dado que llegó a desaparecer de los 100 primeros del ranking-honró su extrema profesionalidad. Lo ha intentado hasta el final.

En medio de una generación más bien conformista, encogida de brazos ante el poderío de los gigantes, él, intrépido, se rebeló. 30 DEPORTES EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

# El embargo ruso de los coches de Haas en el circuito de Zandvoort

Un patrocinador que reclamaba una deuda logró bloquearlos hasta recibir el pago

### ORIOL PUIGDEMONT

La reentrada al Mundial de Fórmula 1 de Haas no fue lo plácida y fructífera que se habían imaginado los responsables de la única escudería norteamericana que compite en el certamen. La undécima plaza que Nico Hulkenberg logró el domingo en Países Bajos le dejó a una sola posición de sumar un punto, que finalmente fue a parar al casillero de Fernando Alonso y Aston Martin. Completada la prueba, el resultado fue seguramente lo de menos para la compañía de Carolina del Norte, a la que las autoridades neerlandesas congelaron durante unas horas todos los bienes que la estructura

bunal de arbitraje de Suiza dictaminó la obligación de la escudería de realizar ese pago a Uralkali.

Haas aseguró el viernes que había realizado el abono, y atribuyó a las sanciones impuestas a distintas compañías rusas por la guerra la demora en la recepción de la cantidad. "No existe ninguna disputa sobre esos montos. Haas ha estado trabajando con sus abogados para garantizar que el pago cumpla con todas las sanciones y regulaciones pertinentes de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza", dijo el equipo en un comunicado.

Pero el dinero no llegó a su destino hasta ayer por la mañana: "Uralkali confirma que hemos recibido el pago íntegro que nos debía Haas (incluidos los intereses y las tasas) tras la sentencia del tribunal suizo. También hemos recibido el coche de carreras que se nos debía en virtud de los términos del contrato de



Hulkenberg, el domingo en el GP de Holanda. M. THOMPSON (GETTY)

había desplazado para competir en Zandvoort, incluidos los dos coches con los que corrieron Hulkenberg y Kevin Magnussen. Y con los que deberían rodar desde el viernes en Monza.

El bloqueo fue el penúltimo episodio del conflicto que Haas mantenía con Uralkali, un antiguo patrocinador ruso, con el que los ejecutivos del equipo decidieron romper relaciones en marzo de 2022, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en una acción conjunta que también terminó con el despido del piloto Nikita Mazepin.

El pasado jueves la policía ya hizo una valoración de los bienes que Haas había desplazado a Países Bajos, como respuesta a la denuncia interpuesta por Uralkali contra su excliente. La empresa química reclamaba unos ocho millones y medio de euros por la rescisión del contrato que no se llegó a cumplir. En junio, la intervención del tri-

patrocinio", dijo la empresa rusa en un comunicado. "Uralkali ha notificado a las autoridades neerlandesas de que pueden liberar los bienes de Haas del embargo como medida cautelar, y Haas es libre de sacarlos de los Países Bajos".

La escudería estadounidense se puso en marcha de manera inmediata para hacer llegar al circuito de Monza todo lo necesario para competir en el gran premio del próximo fin de semana: "Uralkali ha confirmado la recepción de la transferencia del viernes pasado y, por lo tanto, nuestros camiones han recibido autorización para salir de los Países Bajos y dirigirse a Italia de inmediato".

La empresa rusa, que fabrica fertilizantes usados en el cultivo de cereales, aseguró que el dinero recibido tendría un buen destino: "Lo usaremos para aumentar nuestra capacidad de garantizar un suministro estable de alimentos".



Momparler, en Benidorm en enero del año pasado. JOAQUÍN DE HARO

# Mundial de ciclismo

# Al Mundial se va sin ego

El seleccionador Momparler, con el equipo perfilado, trabaja la unión de los ciclistas en un circuito propicio para los españoles

# JORDI QUIXANO

Después de la carrera, ya a la noche, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde cenaron juntos y lamentaron cómo se les había escapado la carrera, la falta de entendimiento, la ocasión perdida. Fue en el Mundial de Florencia del año 2013, cuando la victoria se debía dirimir entre ellos y, tercero en discordia, el portugués Rui Costa, al fin descontado el italiano Nibali. Y lo que parecía imposible, ocurrió. Desajustados los españoles, sin entendimiento alguno, estrategia errónea, el laurel fue para el luso. "A falta de dos kilómetros, Alejandro no tenía su día. Incluso, me dijo que arrancara porque él no se encontraba bien. Ahí fue cuando yo me marché de cara a meta y él se equivocó al no salir a por Rui Costa. Cuando me entró por detrás, me bloqueé. ¿Cómo puede ser que me haya entrado y no venga Alejandro cubriendo este hueco?, me pregunté", reflexionaba Purito. Y la carrera se fue al traste. Faltó conexión. Y eso es lo que quiere evitar en este Mundial (que se celebrará del 21 al 29 de septiembre) el seleccionador español, Pascual Momparler, que entiende que España tiene que ser una, tiene que primar al colectivo antes que la persona, un

equipo donde no haya lugar para el ego.

Descartada la concentración prevista en Sierra Nevada un par de semanas antes del Mundial —"los corredores estarán en Canadá y también en el Tour de Luxemburgo", acepta el seleccionador-, Momparler ha acordado que harán cinco o seis días de estadía en Suiza (o en los alrededores), que es donde se celebrará el certamen. Allí trabajará la estrategia y, sobre todo, la unión. "Lo más importante para esos días es limar los egos personales, los roces que han tenido durante la temporada. Tienen que entender que todos están en el mismo equipo con el mismo objetivo, por lo que deben olvidar lo que ha pasado durante el año y bajar los egos porque puede que otro sea un poco mejor, así que tendrá que trabajar para él", señala el técnico.

Para ello, cuenta, tratará de hacer alguna que otra cena animada y tirar de las charlas, tanto grupales como individuales. "Hay que hacerles ver que alguno deberá liderar y algún otro deberá estar a sus órdenes", subraya. Porque, considera, es la ocasión perfecta para España.

"Alguno liderará y algún otro deberá estar a sus órdenes", resume el técnico

"El recorrido nos viene bien, se adapta a las cualidades del ciclista español"

Por un lado, está el perfil orográfico del campeonato de Zúrich, que cuenta con varios puertos y que tiene desniveles. "Es un recorrido que nos viene muy bien y que se adapta a las cualidades del ciclista español, pues es mucho más duro que en los últimos años", desliza Momparler. Y, por otro lado, no se ha encontrado con problemas de los equipos como ocurriera, por ejemplo, hace dos años, cuando no querían ceder a sus ciclistas, más preocupados en sacar puntos -por eso del ranking UCI y de los posibles descensos— que en otra cosa.

# 'Maillot' de campeón

"Sí, quieren que estén sus corredores porque ven que España puede estar arriba, sacar medalla o, por qué no, ponerse el maillot de campeón del mundo", se congratula Momparler. Aunque hay rivales de enjundia. "Lo que me preocupa es Pogacar y Evenepoel, dos fenómenos a los que es muy complicado derrotarles", sentencia el técnico.

Por ahora, Momparler tiene bastante claro el equipo, toda vez que ya ha escogido a cinco de ocho corredores, siempre supeditado a que no haya algún contratiempo de última hora. "Carlos Rodríguez, Mikel Landa, Pello Bilbao, Enric Mas y Juan Ayuso", enumera como fijos. En la órbita hay otros: "Oier Lazkano, Pablo Castrillo, Roger Adrià, Marc Soler... Son muchos los que pueden acompañar y los que pueden ayudar", resuelve. La decisión la tomará 15 días antes del Mundial. Y los que vayan ya saben que el equipo se antepone a los egos.

EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024

OBITUARIOS 31

# Caritina Goyanes Lapique

# Empresaria y asidua del papel cuché

La hija mayor de Carlos Goyanes y Cari Lapique fallece a los 46 años en Marbella a causa de un infarto pocas semanas después que su padre

EL PAÍS

La familia Goyanes está atravesando sus momentos más trágicos. Si el pasado 7 de agosto fallecía el patriarca, Carlos Goyanes, a los 79 años, ayer se conoció la muerte de su hija mayor, Caritina Goyanes, a los 46 años.

La periodista Paloma García-Pelayo dio la noticia en el 
programa de televisión Y ahora 
Sonsoles, de Antena 3, en la tarde de ayer. Poco después, fuentes 
cercanas a la familia confirmaron el fallecimiento a causa de 
un infarto de la hija mayor del 
empresario y productor y de 
Cari Lapique. De hecho, la última vez que se la fotografió fue 
el pasado 8 de agosto en el entierro de su padre en la capilla 
de la Inmaculada Concepción, 
en Marbella.

Según informa la revista ¡Hola!, la también empresaria se encontraba en su casa de la ciudad malagueña durante sus vacaciones familiares en la Costa del Sol. Tras encontrarse indispuesta se fue con su marido, el también empresario Antonio Matos, al hospital. "Estando en el centro médico, sufría un paro cardíaco que no ha podido superar", según la revista. Otros medios informan de que su muerte se produjo en su casa. En verano de 2008 se casó en Ibiza con Antonio Matos, y ambos tuvieron dos hijos: Pedro, de 13 años, y Minicari, de 7. De hecho, su última publicación en Instagram, del pasado 26 de julio, es una foto con su marido en la que celebraba su 16º aniversario de boda, un festejo que tuvo unos 500 invitados y acabó en la portada de ¡Hola!.

Nieves Álvarez, Naty Abascal, Nuria González y su marido Fernando Fernández Tapias, Ana Rosa Quintana, Carmen Martínez Bordiú, Fonsi Nieto, Vicky Martín Berrocal, Paulina Rubio v Nicolás Vallejo Nájera, así como también algunos de los amigos de Marbella de la familia Goyanes-Lapique, como Gunnilla Von Bismarck, fueron algunos de los famosos invitados a la boda. "16 años!!!! Y 16.000 millones de veces te volvería a elegir para recorrer este camino juntos!!! Te quiero", decía su mensaje del pasado julio. Ambos se conocieron cuatro años antes de su enlace a través de unos amigos en común. "Madre de Pedrito y Minicari, loca por Matos y feliz con @ sixsensbycari", se describía en la biografía de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con unos 50.000 seguidores.

Caritina Goyanes estudió Derecho, pero hace unos años cambió de rumbo y abrió su propia empresa de hostelería, Sixsens, con servicio de catering para bodas, celebraciones privadas o pedidos online.

En 2011 ejerció como anfitriona del programa Celebraciones Fáciles del canal de televisión Decasa. Un año después, publicaba su propio libro de co-



Caritina Goyanes, en 2015. EP

cina: Las mejores recetas de Caritina: fáciles, originales y baratas. "Caritina Goyanes nos enseña que invitar a comer a amigas,
a la familia, al ligue o al jefe, o
sorprenderlos en ocasiones especiales como Navidad o en las
fiestas infantiles, puede resultar
fácil con las recetas de este libro.
En él nos ofrece, además, recetas
de cocina sana, de sus restaurantes favoritos, de conocidos suyos
o que ha recopilado", dice la sinopsis del libro.

Su última aparición pública fue en el entierro de su progenitor

Estaba casada con Antonio Matos y tenía dos hijos de 13 y 7 años de edad El inesperado fallecimiento se ha producido poco menos de tres semanas después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes.

El empresario y productor se hizo especialmente reconocido en la década de los setenta por contraer matrimonio con la artista Pepa Flores (Marisol). Pasaron por el altar en 1969, cuando él tenía 24, y ella 21. Estuvieron juntos tres años, hasta 1972, debido a la inmadurez que ambos alegaron como causa del divorcio. Cari Lapique y Carlos Goyanes se casarían en Marbella tres años más tarde, en 1975, en una boda por todo lo alto en la que la mismísima Carmen Franco, hija del dictador, firmó como testigo. Además de Caritina, el matrimonio tuvo a Carla, habitual de la prensa del corazón española aunque también con un perfil más discreto en los últimos años.

"¿Te ha perjudicado que tus padres fueran personas conocidas?", le preguntaban a Caritina Goyanes en una entrevista con Vanitatis en 2020. "No hemos sido una familia de líos y hemos tenido una relación muy sana con la prensa, con la gente. Mi madre, por ejemplo, es una mujer que ha trabajado siempre y el hecho de salir en las revistas puede confundir. Además, muchas veces vas a determinados eventos porque forma parte de tu trabajo", respondía quien ha protagonizado varios reportajes a lo largo de su vida en distintas cabeceras de la prensa rosa es-

El pasado abril, Caritina, su madre y su hija protagonizaban un reportaje juntas en la revista ¡Hola!. "Estamos todo —pero todo— el día ¡juntos! Nosotros vivimos un piso más abajo de mis padres y mis hijos, todos los días, pasan un rato con sus abuelos. De hecho, te diré, aunque un finde, de repente, nos escapemos nosotros cuatro, todas las vacaciones y las celebraciones las pasamos siempre con toda la familia", recordaba entonces sobre su estrecha relación familiar.

'In Memoriam' Julián Ortega Rodríguez

# Una muerte injusta y prematura

ROSANA TORRES

La profesión escénica y cinematográfica ha entrado en shock al conocer la muerte de Julián Ortega Rodríguez, no solo porque su edad, 41 años, era injusta y prematura para desaparecer, sino también porque sobrevivir a un hijo es de las cosas más terribles que pueden ocurrir a alguien, y el joven actor era hijo de la actriz Gloria Muñoz (Muñoz es su apellido artístico) y el director y actor José Antonio Ortega, dos profesionales muy admirados y entrañables para sus compañeros, desde que empezaron su andadura en el teatro independiente de los años setenta donde ya destacaban.

Lo mismo que Ortega, que en los años noventa ya empezó con pie firme en series de televisión y con verdadera presencia en teatro, el medio en el que él se sentía más cómodo porque lo había hecho suyo y donde, al igual que sus padres, se involucraba y convertía el trabajo en pasión. Ahí es donde destacó especialmente el joven actor y donde logró que crítica y público se fijaran en él por la fuerza de su interpretación.

Con una importante presencia física, atractivo y resultón físicamente, sin ser un guapo al uso, sus últimos trabajos para televisión fueron en las series 4 estrellas y Sentimos las molestias, aunque desde 1996 participó en una



Julián Ortega.

veintena de series y programas, entre los que se encuentran Cristo y Rey, El pueblo, Las chicas del cable, Centro médico, Cuéntame, La que se avecina, La señora, Policías y Siete vidas.

En el medio audiovisual Julián Ortega nunca abordó grandes protagonistas y formaba parte de esa exquisita y tradicional élite de actores de reparto que, en el caso de España, está integrada por intérpretes magistrales que dan un plus a los personajes que abordan, logrando contarnos mucho más de lo que de ellos dicen los guiones.

En el caso del teatro, transitó por muy diferentes géneros y toda clase de papeles de diversas épocas y autores, desde los más clásicos hasta las nuevas y arriesgadas dramaturgias contemporáneas, sin olvidar que también se adentró en más de una ocasión en la escritura teatral, como *Ira*, pieza de Julián Ortega que interpretó con su madre, Gloria Muñoz, y dirigió el británico Dan Jemmett, sin olvidar su dirección en El caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro). Ortega también trabajó con Muñoz en Mestiza, obra de Julieta Soria.

Otros directores con los que trabajó y en diferentes géneros escénicos fueron Nacho García (en el Teatro Nacional de Budapest), Yayo Cáceres, Pablo Messiez, Els Joglars, Alberto Castrillo, Juanma Cifuentes, Jesús Cracio, Graham Vick, José Ramón Gómez, Aitana Galán, Luis Olmos, Eduardo Vasco, Ferrán Madico, Ismael de la Hoz, Sergio Renán, Mario Gas, Ernesto Caballero, María Ruíz, Gerardo Malla, Paco Mir, Jesús Castejón, José Pascual y Mathías Langhoff.

Ortega falleció el domingo por la tarde en la playa de Caños de Meca, donde estaba descansando con su novia. Le sacaron del agua va muerto.

Estilo. Sarah Jessica Parker cierra su firma de zapatos -35

Televisión. El verano que España quiso ser moderna -36



Un momento de Nukie.

Un E. T. turco, una 'moto vampiro', una 'terminator' indonesia... Los aficionados a las películas malas a su pesar buscan joyas lejos de la grisura actual en festivales y webs

# El cine cutre encuentra su público

# GREGORIO BELINCHÓN Madrid

E. T. no solo bajó a la Tierra de la mano de Steven Spielberg. También aterrizó en Sudáfrica, Turquía y de nuevo en Estados Unidos, entre otros países. Aunque no se llamara E. T. y su aspecto dejara mucho que desear. Son los protagonistas de Nukie o de Mi amigo Mac, algunas de las fotocopias más lamentables y desaforadas del clásico. "Nosotros no solo hemos proyectado la primera versión turca, Badi, sino que existe además otra rodada en ese país en la que E. T., que es de género masculino, se enamora del hombre en cuya casa se refugia", explica Carlos Palencia, responsable de la CutreCon, que del 5 al 8 de febrero de 2025 celebrará su 14º edición. Es el festival más importante dedicado a un cine malo a su pesar, a películas ideadas en

su momento con ínfulas y desmoronadas en su producción hasta convertirse sin querer en paródicas. Internet y un público ávido de ver cine que no se parezca al habitual han provocado que en países como España el amor por el cine cutre se multiplique con festivales y sesiones especiales con patios de butacas bulliciosos gracias a la fiesta que nace de la pantalla.

Lo primero es definir el sujeto de estudio. No es lo mismo cine cutre que cine malo. "La gracia del cine cutre es que para reconocerlo tienes que haber visto películas muy buenas. Es el salto que hay entre Centauros del desierto y una mierda protagonizada por Eric Roberts y Michael Paré con un par de pistolas", explica Fausto Fernández, crítico de Fotogramas. Tampoco es lo mismo cine cutre que serie B. "Hay gente que se lía. El poco dinero ayuda



Una imagen de Dünyayi Kurtaran Adam.

a acabar aquí, pero no es importante. Hay maravillas en el cine de serie B. Para nuestro festival elegimos filmes que hacen reír sin quererlo, comedias involuntarias tengan o no mucho presupuesto.

Largometrajes cuya trama sea tan absurda que el público, en vez de meterse en lo que ocurre en la pantalla, alucine y disfrute desde una nueva perspectiva. Ya sean efectos especiales lamen-

tables, un montaje imposible de seguir o decisiones delirantes de guion", apunta Palencia.

No todo el mundo está de acuerdo con lo del humor. Domingo López, programador de festivales como el de Sitges, responsable del programa Hollybrut, que en su momento mostró este fenómeno en Paramount Channel, y colaborador en revistas como Scifi World Magazine o CineAsia, que llegó a dirigir, lleva la contraria: "Sé que soy minoría y lo debato mucho con amigos. Cuando rascas el cine mundial, lo que queda en el fondo del barril es el cine cutre. Ahí están las sorpresas, lo insólito en su despropósito. El cine cutre nace de grandes hallazgos involuntarios, no de películas que provoquen carcajadas, aunque entiendo que en los eventos, en sesiones y certámenes esas son las que mejor funcionan".

### **Imitaciones baratas**

No solo de copias vive el cine cutre, pero ahí están Dünyayi kurtaran adam (1982), aproximación turca a Star Wars; la versión china de Drácula con el mítico vampiro avanzando a saltitos; Space Monster Wangmagwi (1967), la primera película coreana de ciencia ficción, un plagio de Godzilla, como también es plagio A. P. E. (1976), rodada a la carrera en Corea para subirse al éxito del King Kong de Jessica Lange; Lady Terminator (1989), la fotocopia indonesia del clásico de Cameron... "Hay imitaciones baratas de los grandes éxitos de Pixar, obscenas copias coreanas de Transformers, inquietantes plagios georgianos de Los Simpson... Hay de todo", resume Palencia.

Y aparte están los centenares de clones de Rambo, como Presa mortal o el brucexplotation, un subgénero cimentado en imitar el cine de Bruce Lee, con figuras como el taiwanés John Liu, el director de Liu in Paris (1981), Dragon Blood: Liu in Mexico (1982), Made in China (1982) -rodada en la Costa Brava, no hay más que ver los nombres de las calles, aunque ambientada en Zambia y Francia- o New York Ninja (1984). Liu acabó en la cárcel en Zaragoza por rodar películas porno con menores de edad. Ahora vive retirado a los 80 años en Taiwán.

Por eso el mejor cine cutre es el que quiere no serlo. Como los filmes del legendario Ed Wood o The Room (2003), el título mítico del siglo XXI, la obra de Tommy Wiseau que encabeza los listados de los aficionados. Su huella es tan colosal que James Franco dirigió y protagonizó en 2017 una visión de su rodaje, The Disaster Artist, que ganó la Concha de Oro de San Sebastián y fue candidata al Oscar a mejor guion adaptado. Y sigue

DÍAS DE VERANO

pendiente de estreno The Room Returns!, un tributo al drama más cutre de la historia, que ahora protagoniza Bob Odenkirk 2Palencia se explaya: "Una cosa son las típicas películas de bajo presupuesto o de serie Z o cosas muy exóticas como el Batman filipino, el Spiderman japonés o las Tortugas Ninjas coreanas. Esas son malas y te hacen reír desde el primer día". Otra, gente que se toma en serio, con o sin dinero, desde la superproducción Transformers: la venganza de los caídos a la ba-

rata Yo compré una moto vampi-

ro. "¿Qué ocurrirá con Cats dentro

de una década? Creo que será una

especie de título de culto en el ci-

ne cutre. Como esa Transformers

2, de la que se han burlado hasta

en la serie The Boys, donde la usan

como medidor de tontos".

El público amante del cine cutre ha aumentado. Aunque sea también fan de la serie B, sabe diferenciar. "Siempre ha habido películas malas", apunta Fernández. "En los años cuarenta en Hollywood estaba la productora Monogram para eso, o ahora The Asylum [creadores del fenómeno sharknado]". "Eso no es cutre", insiste Fausto Fernández. "En estos tiempos de corrección política, donde no te puedes reír de alguien, hacerlo de estas pelis es un acto de rebeldía. Y además, es un cine vivo. No como el que vemos en cartelera, fotocopias inanes que salen de escuelas de cine y de laboratorios de festivales".

# Investigar el contexto

Por la CutreCon pasan hasta 7.000 espectadores; la distribuidora Trash-o-Rama vive de alimentar con ventas online estos gustos. "Es obvio que cuando las ves rodeado de más gente, funcionan mejor. Ahora estamos con la selección de la edición de 2025 y ya hemos recibido 17 largos. Se nota la pasión", explica Palencia. Según López, "internet nos ha ayudado mucho en la búsqueda y la creación de foros, sobre todo a quienes como yo nos interesa investigar su contexto, saber quién hizo esos filmes y por qué".

Un ejemplo descrito por Palencia: "El E. T. turco que se enamora de un hombre se rodó en 1988, y no quería burlarse del colectivo LGTBI, todo lo contrario. Se trata con mucho respeto a los gays. El director hace que el alien sea pacífico para que el público una pacifismo y homosexualidad con la mejor de sus intenciones". Fernández recuerda otra: "Una peli malaya de una niña que se convierte en una especie de tigre. Y que, como animal, pega saltitos para subirse a las palmeras. Tuvo su éxito porque tiene un mensaje feminista-ecologista, aunque la película les salió rematadamente mal".

Novelas de relaciones íntimas y desgarradas como la de Scott Spencer disfrutan de un éxito renovado entre los jóvenes

# La segunda vida de 'Amor sin fin' y otras historias de pasión

BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

Pocas cosas hay más difíciles que escribir (y bordar) una buena historia de amor, como sabe cualquier autor, pero cuando se consigue enhebrar una relación intensa de pasión y sus episodios de luminosidad, posesión, obsesión, acoso, abandono, desgarro y hasta enajenación se produce un milagro imposible de dejar a un lado. Ha ocurrido con Amor sin fin, una novela que Scott Spencer (Washington, 78 años) escribió en 1979 y que a España llegó el año pasado después de vender más de dos millones de copias, según su editor en el país.

Aquí lo recomendó Leila Guerriero, que además de autora es una lectora muy de fiar. Y su repaso no solo resiste la huella del tiempo, sino que brilla sobre las adaptaciones al cine que Franco Zeffirelli dirigió en 1981 con un debutante Tom Cruise, y la que hizo Shana Feste en 2014. Spencer renegó de las dos.

"Nosotros llegamos al libro de una manera bastante casual", cuenta Juan Pablo Díaz Chorne, editor de Muñeca infinita. Esta pequeña editorial especializada en rescates literarios publica los libros de Jo Ann Beard —también muy prestigiosa en EE UU-, que les invitó a echar un vistazo a los de su pareja, Spencer. "Proposiciones como estas son las que nos aterrorizan porque pueden salir muy mal, pero me puse a mirar y me quedé muy impresionado. Los libros de Spencer nunca habían llegado a nuestro idioma a pesar de su enorme prestigio en el mercado anglosajón". Así que Díaz Chorne consiguió una copia electrónica de Endless Love, venció el rechazo que le produjo "porque hoy se presenta con cubiertas cursis de novela romántica", y cuando se puso a leer no pudo parar. "Para una editorial tan pequeña y nueva, publicar un libro de más de 500 páginas era un movimiento de enorme riesgo, te puede matar. Afortunadamente, salió muy bien, hicimos una tirada grande para nuestros estándares y tuvimos que reimprimir más o menos rápido".

Por qué no se publicó en español en su momento y por qué hoy triunfa son las preguntas que despierta este fenómeno. A la primera, el editor responde que las escenas de sexo, como la que dura más de 30 páginas,



Scott Spencer, en Turín en mayo de 2023. LEONARDO CENDAMO (GETTY)

La obra se publicó originalmente en 1979 y se editó en español en 2023

Muchos lectores comparten vídeos llorando mientras leen 'Tan poca vida' pudieron chocar con la moral más represiva de la época. Su alta calidad literaria y su vigencia son la clave de su supervivencia. "Es un libro que narra el verano del amor estadounidense, pero que claramente sigue hablando a los jóvenes y adultos de hoy. Aborda un amor desatado, pero también las distintas concepciones del amor y cómo el modo en que amamos dice mucho de cómo somos. Estas cosas no tienen fecha de caducidad", asegura Díaz Chorne.

Su suerte coincide con la de otros libros que están resucitando y cobrando una segunda vida gracias especialmente a la voracidad de los jóvenes y su anhelo de compartirlo, como Tan poca vida, novela de 2015 de Hanya Yanagihara, o Gente normal, publicada en 2018 por Sally Rooney. Todas abordan relaciones de adolescencia y paso a la vida adulta complicadas, cargadas de bullying, de extrañeza, de despertar sexual, de violencia. Y se van abriendo paso en nuevas ediciones también promocionadas por sus nuevos lectores en redes sociales.

33

Miguel Aguilar, editor de Rooney (Castlebar, Irlanda, 1991), cuenta que Gente normal (Random House) se ha convertido ya en un clásico contemporáneo. "Interpela a una generación concreta, pero toca temas eternos, es una historia de amor, una novela de formación, un retrato de las desigualdades inherentes en nuestras sociedades", asegura. La serie estrenada en 2020 ayudó y fue un factor importante al principio, reconoce Aguilar, "pero desde entonces creo que es más un fenómeno de boca oreja, potenciado por el efecto multiplicador de las redes".

## Libros como iconos

También estas han funcionado en el caso de Yanagihara (Los Ángeles, 1974). "TikTok ha acelerado un fenómeno que ya se había dado desde la publicación del libro, hace nueve años", asegura María Fasce, directora literaria de Lumen, que parafrasea cómo la autora ha descrito el fenómeno: "No solo hay fans de equipos de fútbol o grupos de música: hay lectores que encuentran un libro que los representa y se transforma en su icono". Pero hay más factores. Según la editora, "en un mundo anestesiado, este libro producía un efecto singular que podríamos definir como disfrutar llorando. Los lectores se graban con lágrimas en los ojos, también orgullosos de un reto: se han leído las mil páginas en dos días. Por supuesto, nada de esto sucedería si el libro no fuera tan poderoso, tan preciso en la descripción de la incapacidad para amar y ser amado y de la amistad masculina, un territorio poco explorado", abunda Fasce.

Sea cual sea la razón, la realidad es que los libros adquieren nueva vida y las editoriales se disponen a continuar intentándolo. Muñeca infinita publicará pronto el siguiente libro de Spencer: Despertar a los muertos, de 1986, que el editor define como "una obra política y romántica, un profundo examen sobre el idealismo, la identidad, el amor y la pérdida". Random House publicará en septiembre la nueva novela Rooney, Intermezzo. El tiempo dirá si también encontrarán la vida eterna.

34 DÍAS DE VERANO EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024



Un visitante observa una de las obras de Shilpa Gupta, en el Centro Botín de Santander, en una imagen de la institución. BELÉN DE BENITO

Shilpa Gupta. La exposición de la creadora india en el Centro Botín de Santander logra que los visitantes que entran como turistas distraídos salgan con el alma apaleada

# Arte que noquea contra la banalidad del mar

# SERGIO DEL MOLINO Santander

El Centro Botín de Santander nació con la desventaja del privilegio. Como a esos guapos a los que casi nadie toma por listos y se tienen que esforzar el triple por demostrar lo que valen, el edificio de Renzo Piano es víctima de su paisaje: ¿quién quiere ver exposiciones de arte contemporáneo, teniendo la bahía ahí mismo, con sus barcos entrando y saliendo del puerto y esas colinas verdes que se reflejan en el agua azul? No es extraño que muchos turistas utilicen el museo como atalaya y mirador y ni siquiera se fijen en la colección. Yo mismo, ante alguna exposición un poco árida o inane, he preferido dar la espalda a los cuadros y pasar el rato asomado a los ventanales, contando barquitos y disfrutando del sol en uno de los paisajes urbano-naturales más coquetos de la Península. Bien pensado, la ubicación podría ser asimismo una bendición: por mucho que te disguste el arte expuesto, la bahía te calma. Es imposible salir de allí malhumorado.

Quiero decir con esto que los programadores del Centro Botín lo tienen mucho más difícil que los de otras instituciones análogas: sus contenidos han de ser soberbios, incontestables e hipnóticos, para que los visitantes vuelvan la vista a las obras. Tal vez por eso han recurrido esta temporada a Shilpa Gupta, una artista india que se presenta por primera vez en España. Su exposición Ilive un-

der your sky too ocupa la segunda planta del museo y es uno de los mejores planes para quienes vivan o pasen por Santander y alrededores, hasta el 9 de septiembre.

Gupta noquea al visitante con una eficacia y una sencillez rayanas en lo ingenuo. Con materiales mínimos, pobres y reciclados, induce un desasosiego y una emoción ambigua e incómoda muy parecida al sobrecogimiento religioso. Uno entra turista, paseante banal que hace tiempo hasta la hora de comer, y sale dolorido y frustrado, como si le hubiesen apaleado el alma. Una de las últimas piezas de la exposición son unas láminas de cera que formaban parte de un molde del cuerpo de la artista, que esta desmontó y prensó, en una metáfora de lo que hace la represión política a los cuerpos de los disidentes. Así se siente uno al salir, como esas láminas de cera.

No pretendo disuadir a los melindrosos del escapismo ni a los que van a los museos de arte contemporáneo como quien pasa un día en Disneyland París, entretenidos con ocurrencias más o menos divertidas. Una de las virtudes de Gupta es que llega a todo el mundo. Su arte tiene una vocación tan radicalmente democrática que solo exige del público sus sentidos. No hay reglas, tan solo ver y escuchar.

La obra central de esta especie de antológica de Gupta —que recoge arte de distintas épocas— es una instalación titulada *Listening Air*. El visitante abre unos cortinones y entra en lo que no puede interpretarse de otra forma que como un recinto sagrado. La oscuridad es casi total, salvo por unas pocas lámparas con bombillas de baja intensidad que iluminan unos atriles con las letras de varias canciones protesta populares en distintos idiomas. Unos micrófonos sostenidos por poleas se mueven por la habitación. Los micrófonos se han modificado para que funcionen como altavoces por los que suenan esas canciones interpretadas a capela y a varias voces. Unas sillas invitan a la escucha. Nadie habla. Nadie mira el móvil. Gupta consigue aquí lo que casi nadie logra en la era de la distracción: la atención absoluta.

Es conmovedor observar esa congoja en los visitantes, pero mucho más sorprendente es sentir cómo te afecta a ti mismo. Hay algunas canciones que rebasan el Las obras, hechas con materiales reciclados y pobres, llevan al desasosiego

El poder y la debilidad de la palabra contra la represión es uno de los temas principales gunos no podemos escuchar sin una mueca de ironía verbenera, pellizcan el ánimo. Pero es Hum Dekhenge la que te desarma del todo. Quizá porque sus palabras son incomprensibles, y la voz de Mansi Multani—famosísima cantante y actriz india— la convierte en una salmodia o invocación de nadie sabe bien qué, pero que tiene que ver con la dignidad primigenia, la que nadie puede doblar.

Resistencia

cliché, como el No nos moverán o el Bella ciao. Incluso esas, que al-

Hum Dekhenge es un poema de Faiz Ahmed Faiz, algo así como el poeta nacional paquistaní, adorado por millones de indios y paquistaníes a ambos lados de una frontera que a Gupta le duele por arbitraria. En 2019, su versión musical se convirtió en el himno de las protestas estudiantiles contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, considerada una medida discriminatoria y racista de los fundamentalistas hindúes contra el resto de religiones y etnias de la India. En la obra de Gupta, es la resistencia de los individuos ante la identidad autoritaria.

El poder y la fragilidad de la palabra contra la represión es el tema de una serie de 20 dibujos enmarcados en madera sencilla con unos listones que los cruzan verticalmente por el centro, tapando parte del dibujo y evocando los barrotes de una celda. En todas las escenas falta alguien: hay un hueco con forma de silueta humana que representa a poetas represaliados por sus versos. La cartela reproduce algunos versos de los autores aludidos, que forman parte de una investigación sobre poetas de todo el mundo que han sufrido la censura y el castigo.

La exposición de Gupta transmite una fragilidad consistente. Las palabras son débiles, mutables, fácilmente borrables o silenciables. Se quiebran y olvidan enseguida, y quienes las pronuncian y escriben desaparecen en el lodo de la historia. Pero, a la vez, contienen un poder místico y casi mágico, el poder de las canciones protesta presentadas como oraciones a no se sabe qué dios. Quizá a ninguno. Canciones que ni siquiera cimentan su poder en el daño improbable que hacen a los sátrapas, sino en la autoestima que otorgan a la comunidad que las canta fraternalmente. Escuchándolas, uno tiene la sensación de que, incluso en la derrota, esos disidentes eran invencibles.

Decir que la luz tamizada del Cantábrico hiere los ojos al salir es decir muy poco. Casi toda esa felicidad próspera de ciudad europea ofende los sentidos inflamados del visitante. Hasta las risas de los niños que corren por el parque marinero que se extiende a los pies del Centro Botín parecen burlas a lo que se acaba de experimentar. No es culpa de los niños, ni de Santander, ni de nadie. Pero no se puede regresar a la vida distraída del verano sin tomarse unos minutos y reacostumbrar la mirada y los oídos a la banalidad del mar.



Gupta posa frente a una de sus obras en el Centro Botín. B. DE B.

DÍAS DE VERANO



Juan Manuel Sánchez, junto a los restos arqueológicos encontrados en la catedral de Málaga. G.SANTOS

Una perforación junto a la catedral revela la ocupación del centro de la ciudad andaluza desde hace unos 5.000 años

# Un hallazgo arqueológico que cambia la historia de Málaga

# NACHO SÁNCHEZ Málaga

Cuando los romanos construían grandes piletas para fabricar salazones de pescado y garum, apenas se preocupaban por lo que había debajo. Durante la construcción arrasaban el terreno y, como consecuencia, hoy en los yacimientos de aquella época rara vez se encuentran restos previos de otras culturas. La excepción ha ocurrido en Málaga, en pleno casco histórico, durante las catas realizadas para la instalación de una gran grúa que ayudará a colocar una nueva cubierta en la catedral. El equipo de arqueólogos dirigidos por Juan de Dios Ramírez ha encontrado más capas de historia debajo de la factoría. Tantas, que se remontan más allá de la llegada de los fenicios que fundaron la ciudad. "Hemos encontrado materiales fabricados a mano y restos orgánicos del Calcolítico, es decir, de hace entre 4.500 y 5.000 años", afirma Ramírez entre sorprendido y emocionado.

El estudio del subsuelo arrancó en octubre del año pasado. Las obras para la construcción de la nueva cubierta para la catedral obligaban a instalar una enorme grúa junto al templo. La máquina requiere una gran cimentación y, como medida preventiva, la Junta de Andalucía exigió una cata previa en el lugar, la calle Postigo de Arance, un histórico promontorio a pie de mar.

Tras el cableado contemporáneo se hallaron evidencias de viviendas almohades del siglo XIII (todo lo posterior se sabía ya arrasado cuando se rebajó la vía, hace décadas). Debajo había restos de almacenes portuarios bizantinos y, tras ellos, el recinto para los salazones romanos de finales del siglo IV. Pero lo más sorprendente estaba a cuatro metros de profundidad. "Encontramos restos orgánicos de fauna en lo que parece el fondo de una cabaña. También materiales hechos exclusivamente a mano", relata Ramírez. Son evidencias de ocupación del sitio y prácticas de actividades cotidianas de consumo de alimentos cuyos análisis apuntaban al tercer milenio antes de Cristo y mediados del segundo. "Parecía difícil de creer", reconoce Pepe Suárez, arqueólogo y profesor del Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga. "Pero no hay duda", añade. Esta es una rareza que, cualitativamente, nos cambia la percepción de la

Aparecieron restos orgánicos de fauna en lo que parece una cabaña

Las sociedades megalíticas frecuentaron la zona de forma temporal historia de Málaga. Hasta ahora no teníamos evidencias arqueológicas de frecuentaciones prehistóricas de este entorno", confirma, "justo donde se instaura la futura Málaga". No hay nada tan antiguo como estos restos y los siguientes ya son de la Edad del Bronce en la zona del barrio de la Trinidad.

El experto subraya que la presencia de las sociedades megalíticas se ha asociado históricamente al entorno del río Guadalhorce, donde hoy está el aeropuerto. "Pero esta es la primera vez que existen pruebas de la ocupación humana en la margen izquierda del estuario del Guadalmedina en un momento tan antiguo", revela. Era una zona elevada a pie de mar, un promontorio. Y quienes lo frecuentaron hace entre 4.500 v 5.000 años formaban parte de las sociedades megalíticas, que se cree pasaban aquí temporadas, pero no residían de manera permanente. Convivieron con quienes levantaron los grandes dólmenes en lo que hoy es Antequera, a poco más de 35 kilómetros en línea recta. "En esa zona de interior no es raro encontrar elementos que vienen de la costa, como conchas que servían de adorno", insiste Suárez. Había movilidad de norte a sur y con este hallazgo se conoce uno de sus destinos hasta ahora desconocido. "Ha sido un hallazgo increíble", insiste el arquitecto de la catedral, Juan Manuel Sánchez la Chica.

La firma de calzado de la actriz echa el cierre después de 10 años, pero la intérprete cuenta con otros negocios, como un sello editorial

# Sarah Jessica Parker no encuentra la horma para sus zapatos

### IXONE ARANA Madrid

"Tantos zapatos y solo dos pies", lamenta Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, en uno de los capítulos de Sexo en Nueva York. Su obsesión por el calzado es una constante en la trama. Tanto que son unos zapatos, unos lujosos Manolo Blahnik azules, lo que Big usa para pedirle matrimonio en vez del clásico anillo de compromiso. Y tan importante fue esta característica del personaje que Parker en 2014 decidió lanzar su marca homónima de calzado con George Malkemus, el entonces director de Manolo Blahnik en Estados Unidos y fallecido en 2021, como socio. "Creo que es lo que la gente esperaba de mí por Carrie Bradshaw", declaró la actriz hace una década. El 16 de agosto le tocó anunciar su final. "Después de 10 años llenos de colorido, SJP by Sarah Jessica Parker ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas este otoño", decía el comunicado compartido a los medios.

La última tienda que quedaba de la marca en Estados Unidos, en Nueva York, cerró sus puertas el domingo. Todavía tiene sucursales en Dubái, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y las compras por internet seguirán disponibles hasta una fecha aún por determinar. "El equipo de SJP Collection expresa su enorme gratitud a todos sus fieles clientes y seguidores, así como a todos aquellos con los que han trabajado", agradecía la compañía en su despedida. La marca ha reducido el precio de sus zapatos, que rondaban los 600 euros, en un 25%.

La calle Bleecker, donde se situaba la última tienda en Nueva York, está cerca del apartamento en la ficción de Carrie Bradshaw, algo que facilitaba que el espacio se convirtiera en una parada turística para los seguidores que recorrían los lugares del rodaje de la serie en Manhattan. De momento, la compañía no ha compartido los motivos del cierre.

Pero la faceta como empresaria de Parker no termina con esta aventura empresarial. No hay más que fijarse en la biografía de su perfil de Instagram, en el que acumula casi 10 millones de seguidores, que no es más que una sucesión de perfiles de todos sus proyectos. Uno de ellos es el de Invivo X, SJP, la marca de vinos que lanzó en 2019. "El descaro de Nueva York combinado con las mejores regiones vinícolas del mundo", se anuncia en redes sociales, uniéndose así a la creciente moda de famosos que crean su propia marca de bebidas alcohólicas. De hecho, ella también se ha aliado con la marca de cócteles y licores estadounidense Thomas Ashbourne para sacar una línea de cosmopolitan

35



Sarah Jessica Parker, el día 1 en Nueva York. J. D. (GC IMAGES)

—el cóctel favorito del personaje en la serie— llamada The Perfect Cosmo by SJP, que servía gratis a los clientes de su zapatería de Nueva York, donde ella misma acudía a veces a ejercer como vendedora.

Otro de sus negocios más desconocido es el sello editorial SJP Lit, centrado en "historias amplias, profundas, que invitan a la reflexión y al debate, que incluyen voces internacionales y subrepresentadas", según se presenta en su página web. El sello nació en 2016, dentro de la editorial independiente Zando. "Siempre me ha gustado leer por la misma razón que me encanta actuar, por la creencia de que las historias de otras personas me resultan más interesantes que la mía propia", explicaba entonces a The New York Times.

La actriz también ha lanzado productos con marcas de
belleza, cosmética, perfumes,
moda... En 2018, por ejemplo,
se asoció con la tienda en línea
Gilt para sacar al mercado su
propia colección nupcial "para
novias modernas no tradicionales", como lo fue su personaje
en Sexo en Nueva York. En todos los negocios de Parker hay
mucho de Bradshaw, al menos
en lo que a promoción y marketing se refiere.

Episodios de nostalgia televisiva El verano de 1992

# La bisagra de España: así fue la televisión del optimismo

JIMINA SABADÚ

No puedo contar el cambio que sufrió España entre 1991 y 1993 mejor de lo que lo hizo Beatriz Navas en su diario de adolescente (publicado en el sello Caballo de Troya bajo el título Y ahora... lo importante). En esos años pasamos de vernos como un país triunfante, divertido y moderno, a enfrentarnos al reflejo desleído de un espejo que ojalá hubiera sido deformante. Nos prometieron que íbamos a ser modernos, ricos, divertidos. No lo fuimos. El hecho de que Freddie Mercury muriera en 1991, un año antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, debió de darnos una pista.

El verano de 1991 fue, para los niños, más que divertido. Freddie Mercury seguía vivo, quizás velando de algún modo por nosotros. En Telecinco, la cadena que abanderó el kitsch, emitía en julio cosas como las que siguen: La quinta marcha y sus bakalas de pastel. Eriko, la idol en apuros. Bateadores, el triángulo amoroso que creó a tantos otakus. Reposiciones de Vacaciones en el mar.

Como programas estivales, Desde Palma con amor, Las noches de tal y tal o Vivan los novios. ¿En qué se diferenciaban unos de otros? En poca cosa. El presentador, y poco más. Todo era, como recordarán casi todos ustedes, un batiburrillo de humor rancio, cantantes que fueron famosos 20 años atrás, hombres en traje, y mujeres en bikini. Y una presentadora riéndole las gracias al varón. Menos mal que ahí estaban una Mari Carmen, una Concha Velasco, una Laura Valenzuela para añadir algo de dignidad. En los ratos muertos, películas de Bud Spencer y Terence Hill.

En Antena 3 apostaron por Chábeli Iglesias para presentar algo llamado Al sol. Todavía quedaban un par de años para la boda y el vídeo oficial de Ricardo Bofill. Desde Miami —qué necesidad—, Chábeli probaba suerte en el medio del que luego renegaría (durante unos años).

En TVE apostaron por Ana Obregón, Fofito y Rody para hacer *Caliente*, un contenedor de variedades y glamur en el que dos payasos *stricto senso* daban el contrapunto a la mujer con la batuta. La apuesta por la modernidad y la elegancia se completaba con escenas en 3D que sólo se veían con esas gafas bicolor que se hacían en Plástica, con celofán azul y rojo.

La modernidad está en las calles. Está en algunos libros, en los cómics. En grupos de música. Toda modernidad sufre de aislamiento insular hasta que llega a la televisión para convertirse en todo lo contrario. Pensar que películas como Delicatessen, Europa o El almuerzo desnudo se estrenaron en el mismo año que los programas arriba citados es tan chocante como ver que Macromassa estaba a un año de sacar Los hechos Pérez mientras Sergio Dalma triunfaba con Bailar pegados. La modernidad nunca ha estado, ni estará, en la pequeña pantalla. De hecho, en 1991, la cultura en televisión aún coleaba, aunque no mucho. Pero la cultura ya la esgrimían algunos personajes que tenían más que ver con el rap del tal y tal que con cualquier catedrático de Filosofía y Letras. Y, de hecho, si pudiéramos viajar en el tiempo, veríamos en la televisión los rostros que tenemos en 2024 en las



Jesús Gil, en el programa de Telecinco Las noches de tal y tal.

Nos prometieron que íbamos a ser ricos, modernos, divertidos. No lo fuimos

Era un batiburrillo de humor rancio, hombres en traje y mujeres en bikini portadas del Pronto y el Semana.

Para cuando llegó el verano de 1992, el de Barcelona, Mercury ya no estaba entre nosotros, y la televisión ya no brillaba tanto. Habíamos tenido tanta expectación con las Olimpiadas, que algo entre medias nos tenía que anunciar que llegaba el invierno español. Y el invierno en España es tan temible como el invierno en Poniente. Si entre 1990 y 1992 poner la televisión había sido como engullir una caja de Peta Zetas, a partir del final de las Olimpiadas, todo fue una indigestión. No solo se transformó Barcelona, sino el país entero. Ya éramos modernos, ¿y ahora qué? Ahora tocaba pagar las facturas, destapar pelotazos, pedir responsabilidades y cambiar la lentejuela por el dos piezas.

El 92 nos trajo Goles son amores, Inocente inocente, La máquina de la verdad, ¡Hola Raffaella!, Bellezas al agua y el mítico Quién sabe dónde. Este último no se emitió en verano, pero en ese 1992 nos dejó el eco del famoso niño pintor de Málaga. Ese año también cambió el anime emitido en nuestra televisión de la inocencia que pudieran tener El pequeño Lord, La flor de los siete colores, La magia de Emi o Bésame Licia por series con un toque picante más evidente, como Ranma ½ o Cazador. ¿Los emitieron por la resaca posolimpiadas? No. Probablemente los compraron sin pararse a ver de qué trataban.

De la lentejuela al dos piezas. Del dos piezas a la crónica tremebunda. De esta, al corazón, y del corazón, a la telebasura.

Al tercer mandato de Felipe González le quedaba aún un año, aunque la salida de Alfonso Guerra del Gobierno y el escándalo de Filesa ya habían impactado en la línea de flotación del PSOE. Entre el optimista verano de 1991 y los aires ya otoñales del año siguiente pasaron muchas cosas, pero los que éramos niños entonces no las veíamos. Solo notábamos, sin saber, cómo la tele cambiaba. Y nosotros, sin darnos cuenta, también cambiábamos. El verano pronto dejaría de consistir en juego, lecturas y dibujos animados. Yo pasé de ser una persona feliz a no serlo en absoluto. Y en eso consiste tomar conciencia de las cosas tal y como son. Una vez que ves el trampantojo, ya no puedes ignorarlo.

# ICON

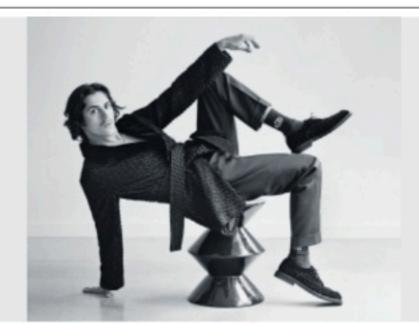

# El estilo que también se lee

La revista mensual para amantes del diseño, moda, tendencias e interiorismo que más interesan al hombre de hoy.



EL PAÍS

# Sopa de letras / Clavileño

ELQUAENNOSENSBE LLGRIPEOAOOALOS VEINMTERIINIFUO ERDTEEEACPLOSTD REEINPNATAMNIRA ICPOAALECIRAVAP LORPMOSCNUARREI NTEASNIFVFSABAT IOSNAPENDICITIS ALIOSCCINERCUGN ENOTCANUNBCUARO CNIUGSESREREEC NOIBELLOENIF NROCITOIBITNAA TENIRICONISABIO

## Letras levadizas / Tarkus

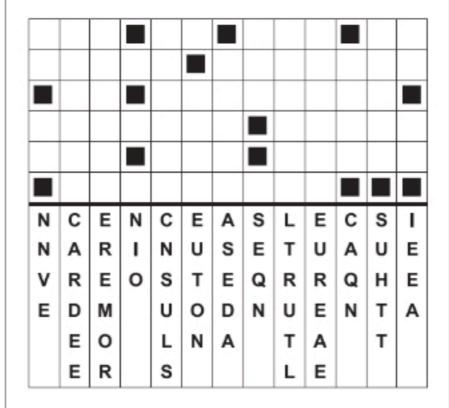

Tic-tac CONCEPTIS PUZZLES

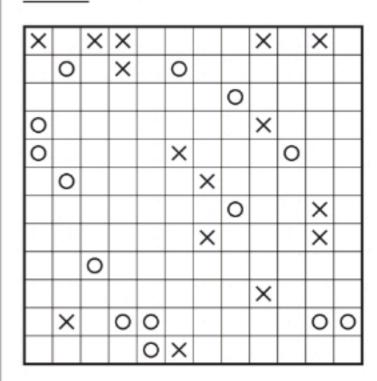

Encuentre en esta sopa de letras 16 términos relacionados con la salud. Rebúsquelos en sentido horizontal, vertical o diagonal. Con las letras sobrantes podrá leer, de izquierda a derecha y de arriba abajo, una frase de George Herbert.

Recomponga en el casillero una afirmación del escritor británico George Orwell (1903 - 1950) trasladando, en determinado orden, las letras de las columnas a los recuadros vacíos de encima.

Juegue con la lógica. Marque las casillas de la cuadrícula que aparecen vacías con una X o un 0, de modo que no haya más de dos X o dos O consecutivos y que haya el mismo número de X y O en cada fila y columna.

# Crucigrama / Tarkus

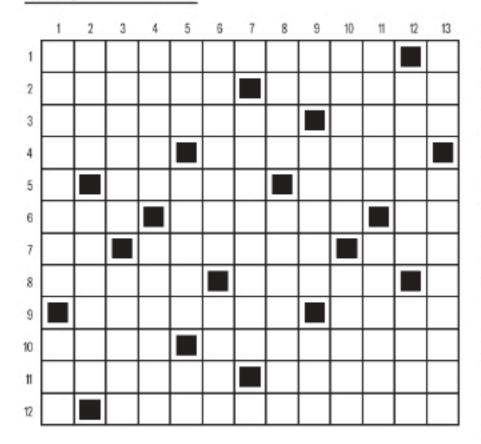

Horizontales: 1. Para aguantar el chaparrón. La tercera en antigüedad / 2. Rival de HP y Dell. Recupera la conciencia, "\_" en sí / 3. Lo que puede verse afectado por la corrosión. Turísticas islas pontevedresas / 4. Días de mucho, vísperas de eso. Afeitar (las barbas, por ejemplo) / 5. En pleno día. ¿Acaso os atrevéis? Ese cálculo no es matemático / 6. Suárez fue su líder. Embadurnado de crema. En coches holandeses / 7. Al final del corredor. Deme eso, caballero. El Comité Olímpico Español / 8. Ubique. El Quim autor de Mil cretinos. Frente al XI relojero / 9. De Madrid al cielo se pasa por él. Decora el borde / 10. Más que eso dicen que es el Barça. Propio del que agoniza / 11. Forma parte del Gran Slam, "\_" Garros. Realizó una fuerte presión / 12. Pone fin al estío. Los que tiene invitados en casa. Verticales: 1. Idénticos a un patrón. La clásica voz del batracio / 2. Prefijo numérico. Me hizo un regate, me... / 3. Como los emiratos árabes del Golfo. Megalito balear / 4. En las de Caná realizó su primer milagro Jesús. Inquietan / 5. Cinematográfica Gardner. Aquel formidable palacio de Nerón, la Domus... En planos de Norman Foster / 6. Una parienta de tercer grado. Obi-Wan Kenobi, sin ir más lejos / 7. Puesta en jaque. Hieres. Tonelada / 8. Las ves chicas en América. Secar al sol / 9. La mitad de un euro. Maguinen un enredo. Del barrio de Espinete / 10. A su hora se acude al patio. Enmascarado personaje de cine / 11. Les cantaba el alerón. Gritándolo se interrumpe el rodaje / 12. Sin familia transcurre el del rodríguez. Kit o set / 13. Los hay chinos, indios, de Ceilán... Transportaros. Solución al anterior. Horizontales: 1. Líos. Sospesar / 2. Andalucía. Así / 3. Servida. Pulen / 4. Creído. Carta / 5. Im. Aéreo. Cené / 6. Ver. Romería. L / 7. O. Apósito. Rea / 8. Sayo. Araba. SB / 9. Banús. Nonato / 10. Budín. Retomar / 11. Isa. Agnóstica / 12. Pasantes. Anas. Verticales: 1. Lascivos. Bip / 2. Inerme. Abusa / 3. Odre. Rayadas / 4. Savia. Poni. A / 5. Lideró. Unan / 6. Sudorosas. GT / 7. Oca. Emir. RNE / 8. Sí. Coetáneos / 9. Papa. Robots / 10. E. Urci. Anota / 11. Saltear. Amin / 12. Asean. Estaca / 13. Rin. Elaboras.

# Tres en raya / Jurjo

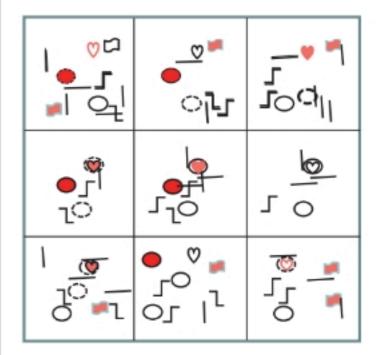

Encuentre el "tres en raya". Observe los dibujos hasta que logre dar con la figura que es consecuencia de la superposición de las otras dos que forman la línea. Tenga en cuenta que la figura completa puede estar en cualquiera de las tres casillas de la línea, y mucho ojo cuando los colores se superponen porque pueden dar lugar a otro color.

# Soluciones

Tres θ'n Segunda fila.

| X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |        |        |   |     |   |   |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---|-----|---|---|---|-----|---|
| 0 0 X X 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0 X X 0 0 X X 0 X X 0 0 X X 0 X X 0 0 X X 0 X X 0 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 X X X 0 X X X 0 X X X 0 X X X 0 X X X 0 X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | × | 0      | Х      | 0      | Х      | 0 | Х   | 0 | X | 0 | 0   | × |
| O X O X X O O X O O X X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O O X X O X O X O X O X O X O X O X X O O X X O O X X O O X X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O | 0 | 0      | ×      | ×      | 0      | × | ×   | 0 | 0 | Х | ×   | 0 |
| X 0 X 0 X 0 0 X X 0 0 X<br>0 X X 0 0 X X 0 0 X X 0<br>0 0 X 0 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | ×      | 0      | ×      | ×      | 0 | 0   | × | 0 | 0 | ×   | × |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Х | 0      | Х      | 0      | Х      | 0 | 0   | X | × | 0 | 0   | X |
| X X O X O O X X O O X O<br>O O X O X X O X X O O X<br>X X O O X O X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | ×      | ×      | 0      | 0      | × | ×   | 0 | 0 | × | ×   | 0 |
| 0 0 X 0 X X 0 X X 0 0 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | ×      | 0      | X      | 0      | 0 | ×   | X | 0 | 0 | ×   | 0 |
| X X O O X O X O X X O O<br>X O O X O X O X O X X O<br>O O X X O O X X O O X X<br>X X O O X X O O X X O O<br>O X O X O X O O X X O X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0      | ×      | 0      | ×      | × | 0   | × | × | 0 | 0   | X |
| X 0 0 X 0 X 0 X 0 X X 0<br>0 0 X X 0 0 X X 0 0 X X<br>X X 0 0 X X 0 0 X X 0 0<br>0 X 0 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | ×      | 0      | 0      | ×      | 0 | ×   | 0 | × | × | 0   | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Х | 0      | 0      | ×      | 0      | × | 0   | × | 0 | Х | ×   | 0 |
| xx00xx00xx00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 0      | v      | v      | 0      | 0 | ×   | × | 0 | 0 | ×   | × |
| 0 × 0 × 0 × × 0 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | ~ | 2.5 |   | _ | ~ | 6.4 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | ×      | ô      | ô      | ×      | × | 0   | 0 | × | × | 0   | 0 |

Tic-tac

constante. nus Inchs requiere narices nuestras levadizas delante de tenemos Ver lo que

será ni bello, ni fuerte, ni rico, ni sabio. cuarenta, ni sabio a los cincuenta, nunca ni fuerte a los treinta, ni rico a los Frase. El que no es bello a los veinte,

sarampión, varicela, viruela. infección, insolación, paperas, depresión, esguince, flebre, gripe, apendicitis, asma, constipado, Palabras. Alergia, anemia, antibiótico,



Sopa de letras



**EL PAÍS ESCAPARATE**: COMPRA Y AHORRA









### De costa a costa

### Costa gallega

Nubes bajas y bancos de niebla por la mañana en todo el litoral, levantando, quedando soleado en las Rías Bajas. Aumento de la nubosidad por la tarde en A Coruña. Viento del noroeste, de 10 a 20 km/h, con una altura de olas de entre 1,25 y 2,5 metros y áreas de mar de fondo. La temperatura en la mar rondará los 16° y 21°.

### Costa cantábrica

Predominio del cielo nuboso por la mañana, levantando. Los vientos soplarán del noroeste, de 10 a 20 km/h, y una altura de olas de 1,25 a 2,5 metros, incluso más altas y con mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 20° y 24°.

### Costa catalana y balear

Cielo con nubes bajas en el litoral. Por la tarde aumentará, con algún aguacero en el prelitoral de Girona. Menos nubes en el sur de las islas. Viento del norte en Girona y Menorca, de 10 a 20 km/h. Serán del sur en el resto de la zona, con vientos de 10 a 20 km/h y con olas hasta entre 0,5 y 1,25 metros salvo en el litoral de Tarragona, que serán hasta 0,5 metros. La temperatura en la mar, sobre los 24° y 29°.

### Costa valenciana y murciana

Parcialmente nuboso en casi todo el litoral. Viento del sur en Castellón y Valencia, y del este en Alicante y Murcia, de 10 a 15 km/h, con una altura de olas entre los 0,5 y 1,25 metros, con áreas de mar de fondo en Castellón. La temperatura en la mar, sobre los 27° y 28°.

### Costa andaluza

Nuboso en todo el litoral. Viento del este, de 10 a 20 km/h, en la costa mediterránea, con olas entre 0,5 y 1,25 metros en su extremo más oriental y hasta 0,5 metros en el resto. En la costa de Cádiz y en el Estrecho, viento del oeste, de 10 a 20 km/h, con olas de 0,5 a 1,25 metros. En Huelva, vientos del suroeste, de 10 a 15 km/h, y olas inferiores a 0,5 metros con mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 22° y 28°.

### Costa canaria

Nuboso en las islas de mayor relieve; menos en Fuerteventura y Lanzarote. Viento del norte, de 15 a 25 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h y olas de 1,25 a 2,5 metros con áreas de mar de fondo al sur del archipiélago. La temperatura en la mar, sobre los 22° y 24°.

# Ajedrez - Joyas Históricas / Leontxo García



Posición tras 21... Ab7?

# Anand: genio rápido (XXVII)

Blancas: V. Anand (2.774, India). Negras: V. Bologan (2.650, Moldavia). Defensa Caro-Kann (B17). XXXI Torneo de Dortmund (Alemania, 7\* ronda), 7-8-2003.

Otra obra de arte muy profundo de Anand, y de nuevo frente a Bologan: 1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cc3 d×e4 4 C×e4 Cd7 5 Cg5 Cgf6 6 Ad3 e6 (si 6... h6? 7 Ce6! f×e6?? 8 Ag6 mate) 7 C1f3 Ad6 8 De2 h6 9 Ce4 C×e4 10 D×e4 Dc7 11 0-0 b6 12 Dg4 g5 13 Dh3 (amenaza tomar en g5) 13... Tg8 14 Te1!! (una nueva idea muy profunda, que implica eventuales sacrificios contra el rey negro: la referencia era 14 Cd2, Moreno-Galkin, Europeo Individual, Ohrid 2001; sería muy mala 14 D×h6?? por 14... Af8 15 Dh7 Cf6 16 Dh3 g4) 14... Af8 (la primera trampa: 14... g4 15 D×h6! g×f3 16 T×e6+! f×e6 —si 16... Ae7 17 T×e7+! R×e7 18 Af4 T×g2+ 19 Rh1, y el jaque

en e1 sería decisivo—17 D×e6+ Ae7 —es peor 17... Rf8 18 Ah6+ Tg7 19 Df5+, y cae todo—18 D×g8+ Cf8 19 Ag6+ Rd7 —o bien 19... Rd8 20 Ag5!, ganando— 20 Af5+ Re8 21 Ah6!! A×f5 22 Te1 Rd7 23 T×e7+! R×e7 24 Dg7+, ganando) 15 Df5! (15 T×e6+!! era todavía más fuerte) 15... Ag7 16 h4! Rf8 17 Dh3! (pero no 17 T×e6 por 17... Cc5!) 17... Th8! 18 h×g5 h×g5 19 Dg4 c5 20 A×g5 c×d4 21 Tad1! (centralización perfecta y armonía son las claves de la ventaja blanca) 21... Ab7? (diagrama) (Bologan decide que este alfil está mejor en el contraataque, pero Anand demostrará que era imprescindible para la defensa; lo correcto era 21... Cc5) 22 T×e6!! f×e6 23 Ae7+! R×e7 24 D×g7+ Rd6 25 C×d4! (el rey en el centro abierto será pasto de las fieras...) 25... Dc5 26 Af5 (las máquinas prefieren 26 Cb5+! Rc6 27 Ae2!!, pero la de Anand también gana) 26... De5 (no es mejor 26... Ad5 por 27 A×e6!) 27 Cf3+ Dd5 28 Dg3+ Re7 29 T×d5 A×d5 30 Dg5+ Rd6 31 Df4+ Re7 32 Ae4 Th5 33 Ch4 Tg8 34 Cg6+ Rd8 35 Df7 Te8 36 Ad3, y Bologan dejó de sufrir.

# Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

|                  |   |   |   |   |       | 4   | 6 |   |
|------------------|---|---|---|---|-------|-----|---|---|
|                  | 2 |   |   |   | 4     |     |   | 7 |
| 7                | 3 |   |   |   | -     | -   |   | 9 |
|                  |   |   |   | 2 | 3     |     |   | 1 |
| 9                | 6 |   |   | 1 |       | 1 - | 2 | 8 |
| 3                |   |   | 6 | 7 |       | -   |   |   |
| 9<br>3<br>6<br>4 |   |   |   |   | * - · |     | 1 | 5 |
| 4                |   |   | 8 |   |       |     | 3 |   |
|                  | 9 | 8 |   |   | 4     |     |   |   |

FÁCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# Solución al anterior

|   | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 |
|   | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 |
|   | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 |
|   | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
|   | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
|   | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 |
|   | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

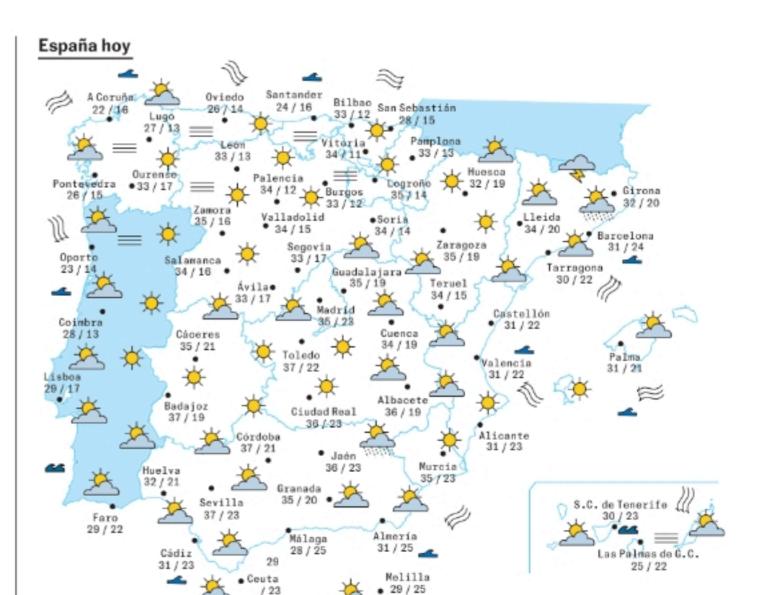

# Suben las máximas, salvo en Galicia, Extremadura y Mañana oeste de Andalucía

Jornada estable, bajo el dominio de las presiones altas, con el anticición al oeste de las Azores. El extremo de un sistema frontal, poco activo, se aproxima por el oeste a Galicia, alcanzando esta comunidad durante la tarde del miércoles. Por lo tanto, hoy habrá nubosidad de tipo bajo en el litoral de Galicia, del Cantábrico occidental, de Cataluña, de Andalucía, de Murcia, sur de Valencia y norte de Baleares, con intervalos nubosos en el norte de Canarias y área del Estrecho. Cielo poco nuboso en el resto con algunas bandas de nubosidad alta, desplazándose de oeste a este. Nubes de evolución en zonas de montaña de la mitad oriental, con alguna tormenta en Cataluña y Pirineo oriental. Calimas en Canarias. J. L. RON

# Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR • BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA     |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |              |
| TARDE  |            |        |        |        |           |              |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |              |

# Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MALAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 31        | 33     | 35     | 28     | 37      | 31       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 27        | 26,3   | 29,9   | 30,8   | 34,3    | 29,3     |
| MÍNIMA              | 24        | 12     | 23     | 25     | 23      | 22       |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 18,4      | 15     | 17,5   | 20,8   | 19,2    | 20,7     |

### Agua embalsada (%) Actualización semanol DUERO GUADIANA GUADALO. SEGURA JÚCAR EBRO ESTE 76,3 65,7 36,9 45,7 61,8 AÑO MEDIA 64,8 61,4 51,0 45,2 37,3 42,8 AÑOS

| Concentración de CO <sub>2</sub> Fartes por millón (ppm) en la otradete |                     |                |                 |                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ÚLTIMA                                                                  | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |  |  |  |  |  |
| 421,72                                                                  | 422,83              | 419,25         | 396,92          | 350             |  |  |  |  |  |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia). elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

# Sorteos



# LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes:

7 12 26 30 34 42 C44 R3 JOKER9742117

# BONO LOTO

Combinación ganadora del lunes:

3 9 10 22 23 45 C14 R6

CUPÓN DE LA ONCE 64987 SERIE 038

TRÍPLEX DE LA ONCE 712

# SUPER ONCE

Combinación ganadora del lunes:

1 2 5 11 18 20 21 30 32 34 37 44 57 59 66 68 70 83 84 85

TELEVISIÓN EL PAÍS, MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024 39

### EN ANTENA / PALOMA RANDO

# 'Solo asesinatos en el edificio': calor de hogar

aber dónde no estar es tan importante como saber dónde sí. Steve Martin rechazó la oferta que le hizo Lorne Michaels, el legendario productor de Saturday Night Live, para interpretar en el programa a Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia del partido demócrata. "Lorne, no soy un imitador. Tenéis que coger a alguien que clave de verdad al tipo". Esa fue su respuesta, según declaró a Los Angeles Times. El talento de saber para qué tienes talento.

A Steve Martin lo hemos visto recientemente en un documental sobre su vida y obra, ¡STEVE! (martin), en dos partes (Apple TV+). Un atípico díptico para retratar a un cómico atípico. Y a partir de hoy lo

podemos ver en la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio (Disney+). Vuelve una serie que es calor de hogar.

Es precisamente el personaje de Steve Martin, Charles-Haden Savage, el que tiene relación más directa con el crimen que se investiga en esta temporada, como bien recordará cualquiera que acabara la tercera. En esta ocasión, el whodunit convive con una trama meta: Paramount quiere comprar los derechos del *podcast* de nuestros tres protagonistas para hacer una película en la que Eva Longoria, Zach Galifianakis y Eugene Levy interpretarán a los personajes de Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin. Y qué bien se ríen de sí mismos Longoria, Galifianakis y Levy, no veíamos



Desde la izquierda, Longoria, Gomez, Levy, Martin, Short y Galifianakis.

autoparodias ni juegos metas de este calibre desde Rockefeller Plaza.

Por su tono, su género, su ausencia de ínfulas, Solo asesinatos en el edificio es una serie poco premiada. Gomez ha ganado antes en, ejem, Cannes, donde este año se ha llevado el premio a la mejor interpretación femenina junto con sus compañeras de reparto de Emilia Pérez, como en su día lo ganaron las actrices de Volver, que en los Emmy. Pero si una serie de esas que la crítica considera elevadas se marcara el homenaje que se marca esta a Hasta que llegó su hora al final del primer episodio de esta temporada, estaríamos leyendo artículos sobre ello hasta el día del juicio final. "Dar con tu personaje es como dar con el asesino para un detective", dice la voz en off de Savage en el siguiente episodio. Dar con tu público también, y el cariño de los que la seguimos, como diría aquella, es el currículum de Solo asesinatos en el edificio. No es poco.

## programacion-tv.elpais.com

# La 1

6.00 Noticias 24h. ■ 11.35 El Grand Prix del Verano. 'Medio Cudeyo (Cantabria) Vs. Tauste (Zaragoza)'. ■ 13.55 D Corazón. ■ 15.00 Telediario. ■ 16.00 Vuelta a España. '9° etapa: Motril-Granada'. 17.30 Cine. 'Vida de mentira, amor de verdad'. Mo y Bill realizan el examen de ingreso a la Marina. Cuando ambos suspenden, Bill invita a Mo unos días con su familia. 19.00 Cine. 'A los abogados no se les besa' Los abogados Spencer Billings y Emily Grant se enfrentan en el juzgado defendiendo a las dos partes de un matrimonio en vías de separación. Contra todo pronóstico, se enamoran. (12). 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 22.05 Cine. 'Tomb Raider'. Lara Croft es la hija extremadamente independiente de un aventurero excéntrico que desapareció cuando era una adolescente. Ahora se ha convertido en una joven sin ningún objetivo real en la vida. 23.50 Cine. 'Interstellar'. Un equipo de exploradores emprenderá un viaje espacial fuera de nuestra galaxia para averiguar si en las estrellas está el futuro de

la raza humana. (12).

2.30 Noticias 24h. .

La 2 6.35 Las rutas de Ambrosio. ■ 8.20 Conciertos de La 2. 9.10 Shalom. **I** 9.40 Buenas noticias TV. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. ■ 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios. ■ 12.00 Origen. **•** 12.40 Página 2. **I** 13.10 Flash moda. **•** 14.05 Zoom Tendencias. 14.35 La ruta 15.35 Saber y ganar. ■ 16.20 Súper depredadores marinos. 17.10 La playa, la vida salvaje alrededor de la sombrilla. 18.00 ¡Cómo nos reímos! 18.25 Dinastías. 19.20 Históricos anónimos. 20.05 DFiesta en La 2. ■ 20.40 Tesoros de la tele. 'Buenas noches'. 22.30 Versión española. 'Verano 1993'. Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. 0.05 Versión española. 'Quatretondeta'. La esposa del señor Tomás ha muerto, pero no le dejan enterrarla. Tomás decide entonces robar el cadáver para enterrarlo

# Antena 3

6.30 Venta Prime. ■ 7.00 Pelopicopata. 8.15 Los más... . 10.00 Centimetros Cúbicos. . 10.30 La Voz Kids. ■ 12.45 Cocina Abierta con Karlos Arguiñano. ■ 13.50 La ruleta de la suerte. ■ 15.00 Noticias fin de semana. ■ 16.00 Cine. 'No vendas a mi bebé'. Nicolette está muy preocupada porque su mejor amiga ,embarazada a término, ha desaparecido. (12). 17.45 Cine. 'Extraños bajo el mismo techo'. Alison Peters pasa por una difícil situación al perder su trabajo. Desesperada, alguila una habitación de su casa. 19.20 Cine, 'Romance Retreat'. Después de una relación rota, la periodista Dana Willingham se encuentra sola en un retiro de yoga para parejas, mientras la primicia más importante de su carrera se transmite en su ausencia. 21.00 Noticias. ■ 22.10 Secretos de familia. Ceylin está preocupada por la relación que Parla tiene con su cliente, mientras que esta está muy ilusionada. Por su parte, Osman prepara el medicamento para matar al marido de Zümrut. (12). 2.30 The Game Show.

# Cuatro

7.30 ¡Toma salami!. 8.25 Volando voy. (7). 9.45 lumiuky. ■ 9.50 Volando voy. (7). 11.15 Viajeros Cuatro. 11.55 Planes Gourmet. 12.00 Viajeros Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro. ■ 14.55 ElDesmarque. (7). 15.25 El Tiempo Cuatro. 15.40 Cine. Transformers: La venganza de los caídos'. Dos años después de que salvara al universo de una batalla entre dos clanes rivales de robots extraterrestres, el joven Sam Witwicky sigue preocupado por sus problemas y muy pronto entrará en la universidad. 18.20 Cine. 'Cuenta atrás'. 20.00 Noticias. ■ 20.50 EIDesmarque. (7). 21.05 El Tiempo. ■ 21.10 First Dates. (12). 21.30 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones presenta este concurs en el que una persona en la calle debe aceptar el desafío de jugar y elegir a otro transeúnte para que responda por ella y conseguir los 50.000 euros del premio. 22.30 Cuarto Milenio. Un megalito construido hace miles de años en el yacimiento arqueológico de Gunung Padang en Indonesia podría ser la pirámide más antigua del mundo, según afirma un estudio científico. (12). 2.40 The Game Show.

# Tele 5

6.35 Enphorma. ■ 7.15 ¡Toma salami!. 7.45 Love Shopping TV. . 8.20 Got Talent España. Momentazos. ■ 9.00 Got Talent España. Momentazos. ■ 10.05 Got Talent España. Entre los artistas que lucharán en esta semifinal se encuentran Aitor Francés el ilusionista o los cómicos Clownic, entre otros. ■ 13.15 Socialitè. (16). 15.00 Informativos Telecinco. ■ 15.35 Eldesmarque. ■ 15.45 El Tiempo. ■ 16.00 ;Fiesta!. ■ 21.00 Informativos. 21.35 Eldesmarque. ■ 21.45 El Tiempo. ■ 22.00 Adivina qué hago. Uno de los mayores éxitos de los últimos años vuelve a Mediaset en una nueva versión presentada por Santi Millán. Y también con una nueva mecánica. El formato que une la espectacularidad de los 'talent shows' con la emoción de los concursos. 0.05 First Dates Hotel. Moha sorprende con un baile sensual. Belinda busca sinceridad en Enrique. Simón intenta conquistar a Beatriz con una canción. Merche y Andrés conectan en una cena romántica, y Laura y Fran exploran su química deportiva. (16). 1.50 Casino Gran

Madrid Online Show.

### La Sexta

7.15 Zapeando. (7). 10.35 Equipo de investigación. (7). 14.00 Noticias La Sexta. ■ 14.30 Deportes La Sexta. 15.00 La Sexta Meteo. ■ 15.30 Cine. 'La leyenda de Tarzán'. Tarzán, ahora Lord Greystoke, ha sido invitado al Congo como emisario, sin saber que es un peón en una terrible encrucijada de avaricia y venganza. (7). 17.35 Cine. 'El hombre de acero'. Un joven se ve forzado a confrontar sus grandes poderes extraterrestres cuando la seguridad de la tierra es amenazada. (12). 18.00 MVT Take Away. ■ 20.00 Noticias La Sexta. ■ 21.30 Cine. 'Wonder Woman 1984', En la década de 1980, Diana Prince trabaja como arqueóloga y antropóloga. Aunque conserva sus poderes como Wonder Woman, rara vez los utiliza. (12). 0.40 Cine. 'Catwoman'. Patience es una tímida diseñadora que descubre un horrible secreto sobre uno de los productos que su empresa va a lanzar al mercado. Para evitar que salga a la luz, dos sicarios acaban con Patience, que resurge de sus cenizas como Catwoman. (12). 2.20 Labordeta, un

2.30 Encarcelados. (16).

## Movistar Plus+

6.05 Alberto Tomba: la bomba del esquí. 7.40 Bakalá. ■ 8.00 Documental. Cambio climático: reinventando el futuro'. ■ 8.55 Cine. 'Los pitufos 2'. El malvado Gargamel crea una copia de los pitufos (los Malotes) para poder aprovecharse de su poderosa y mágica esencia. 10.30 DeportePlus+. ■ 11.35 Documental. 'Aitana Bonmatí Conca'. 13.10 Documental. 'La vida de Brianeitor'. ■ 14.25 Gomaespuma, el reencuentro. 15.55 Cine. 'Dragonkeeper: Guardiana de dragones'. ■ 17.25 Premier League. 'Liverpool-Brentford'. . 19.30 Leo Talks. (12). 20.00 Documental, 'El instinto de Sharon Stone'. 21.00 DeportePlus+. m 21.30 Cine. 'Scream VI'. las hermanas Carpenter han huido a Nueva York junto con los supervivientes de Woodsboro. Pero la noticia de dos asesinatos alerta a ambas sobre la presencia de Ghostface. 23.30 DeportePlus+. ■ 0.35 Cine. 'El maestro que prometió el mar'. Película que revive la historia de Antoni Benaiges, maestro republicano fusilado. (12).

hombre sin más. .

# ■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

DMAX

6.00 Así se hace. 'Camiones para dormir', 'Cestas de madera'. Restauración de DeLorean', 'Bolsas de cuero' y 'Escultura de cuero'. ■ 7.55 Curiosidades de la Tierra. 'El terror de la serpiente de hielo' y 'La maldición de Gengis Kan'. 9.25 Wild Frank en India. (7). 10.10 Wild Frank en México. (7). 11.00 The Aquarium. Expedición tiburón ballena' y 'Super Bowl en el coral'. (7). 12.40 Aventura en pelotas. 'Cacería', 'Crisis en Belice', 'Bandidos en la noche' y 'Achicharrados'. 16.00 Tesoros al descubierto. 'Las grandes pirámides', 'Las estatuas de la Isla de Pascua' y 'El busto de Nefertiti'. (7). 18.45 Control de fronteras: España. (12). 21.30 Control de carreteras. Los agentes de la Guardia Civil sospechan que un camión circula con combustible alterado. Además, una ciudadana intenta atropellar a una patrulla de seguridad. (7). 0.25 091: Alerta Policía. Las operaciones policiales más

# Newsletter EL COMIDISTA

en Quatretondeta. (7).

genocidio silenciado.

1.35 Voiceless. El



# UN LUGAR PARA TODOS LOS PALADARES

Llena tu mesa con las mejores recetas, consejos e historias gastronómicas desde tu bandeja de entrada.





arriesgadas, narradas por

sus protagonistas. (16).

2.10 Curiosidades de la

**EL PAÍS** 



27 de agosto de 2024 Año XLIX Número 17,197 ■ Madrid: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, 91 337 82 00 m Barcelona: Caspe, 6, 3" planta, 08010 Barcelona, 93 401 05 00
 ■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3" planta, 28037 Madrid, 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com
 ■ Atención al cliente: 914 400 135 m Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SLU. Madrid, 2024.

\*\*Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SLU\* \*\* Ejemplar Impreso en papel de origen sostenible





Piñeiro (de negro) junto a sus amigos Verónica, Roly, Carina y María Justa en la playa en Río de Janeiro, en una foto cedida por la autora.

1983

# Aquel verano... inolvidable en el Reveillon de Río

por Claudia Piñeiro / Escritora

lguna vez tuve 23 años, era verano y por primera vez podía pagarme unas vacaciones. A mi amiga María Justa le pasaba lo mismo. Nos habíamos conocido en la universidad y, recién recibidas, nos pareció una gran idea pasar Año Nuevo en Río de Janeiro. Su fiesta de Reveillon, desde hacía algunos años, ganaba tanta fama como su carnaval.

María Justa me propuso sumar a otras dos amigas, Carina y Verónica, a quienes yo no conocía. Estuve de acuerdo. Armamos un encuentro para coordinar aspectos del viaje. Recuerdo la insistencia de Carina, que interrumpía cada propuesta para decir: "Yo lo único que quiero es que lo que alquilemos tenga aire acondicionado". Es cierto que en Río hace mucho calor, pero a los 23 años el protagonismo del aire acondicionado me parecía un exceso. Carina me cayó pésimo, por supuesto.

Decidimos alquilar un departamento en Copacabana. Por entonces no se trataba de meterse en una App, elegir alojamiento y pagar con tarjeta. Había que buscar en avisos clasificados publicados en algún diario. Se ordenaban por destino turístico: Mar del Plata, Villa Gesell, Río de Janeiro. Elegimos uno acorde a nuestro presupuesto: "Copacabana, 2 dormitorios, aire acondicionado". La reserva se pagaba en una oficina en Buenos Aires, y el resto en Río, en la dirección del propietario.

Cada una sacó su billete de avión según su conveniencia. María Justa y yo viajamos juntas, llegamos a la media noche del 30. Carina ya estaba allí desde esa mañana. Verónica recién vendría al día siguiente. Me demoraron en el aeropuerto de Río donde tenían un sistema de luces que indicaba si el pasajero podía pasar o debía mostrar qué llevaba en la valija. A Roly—un chico argentino que aún no conocía— y a mí, nos detuvo la luz roja. Su primo y María Justa nos esperaron del otro lado del control. Compartimos un taxi a Copacabana.

Nosotras nos quedamos frente al departamento, esperando que Carina nos abriera. Ellos se fueron a buscar dónde dormir. Era cerca de la una de la mañana y Carina no aparecía. Roly y su primo pasaban caminando cada tanto, sin encontrar dónde alojarse. Los motivos por los que Carina no atendía podían ser múltiples: desde que el timbre no funcionara, a que ella durmiera profundamente, o que le hubiera pasado algo. El enojo iba mutando a preocupación. En aquel tiempo de mis 23, no existían tampoco los teléfonos móviles. De pronto recordé que teníamos la dirección del dueño, a quien Carina debió haber visto esa mañana para pagarle y recibir las llaves. Fuimos hasta su casa; Roly y su primo se ofrecieron a acompañarnos. Tocamos el timbre. Después de unos minutos, el hombre nos abrió la puerta: estaba totalmente desnudo y no hizo esfuerzos por cubrirse. En un colchón dormía una mujer, también desnuda. Tenían derecho, en Río hace mucho calor, como bien nos había advertido Carina.

Le contamos el inconveniente, le pedimos otra llave para entrar y ver qué pasaba. El hombre, entre dormido y asombrado, nos preguntó: "¿Su amiga no les avisó que cambió de departamento?" No, nos había avisado. "Es que en el otro el aire acondicionado enfriaba poco". Maldije a Carina. El hombre nos dio la nueva dirección y nos deseó suerte. Tocamos tim-

### Contadora de historias

La escritora, guionista y dramaturga Claudia Piñeiro (Burzaco, Argentina, 64 años) es un referente dentro del movimiento feminista en Argentina. Su última novela 'El tiempo de las moscas' se publicó en 2022.

bre, ella nos abrió contenta: "Las estaba esperando, ¡Cuánta demora!". Apenas le respondí. Me acosté pensando si iba a ser posible remontar ese primer desencuentro. A Roly y su primo los dejamos dormir en el living, se lo merecían. Pero la energía de Río calma cualquier enojo. Al día siguiente, recibimos el Año Nuevo en la playa, vestidos de blanco. Como todos, llevamos nuestra bebida y nuestra comida para compartir. Junto a familias, grupos de amigos y solitarios, disfrutamos de los fuegos artificiales y los conciertos. Tiramos flores al mar y pedimos deseos. Metimos los pies en el agua y saltamos las tres primeras olas del nuevo año, siguiendo la tradición. Bailamos hasta que salió el sol, nos reímos, cantamos, nos abrazamos con desconocidos.

Fuimos felices. Tanto que ese verano resultó inolvidable. Las cuatro sellamos una amistad entrañable que aún perdura. Carina es una de mis mejores amigas. A Roly y su primo los vimos unas veces más y después les perdimos la pista. Pero 20 años después, al llegar a una charla en la librería Ateneo Gran Splendid, me esperaba un ramo de flores. La tarjeta decía. "Felicitaciones por tu libro, ¿te acordás de aquel verano en Río? Besos, Roly". Y sí, claro que me acordaba.

Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS 2024-2026

Saca el periodista que llevas dentro y conviértelo en un profesional con el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Cuando dices:



es que tienes *una gran exclusiva* 



LA ESCUELA DE PERIODISMO

